

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



SILAS WRIGHT DUNNING BEQUEST UNIVERSITY OF MICHIGAN GENERAL LIBRARY





# **MÉMOIRES**

DE LA SOCIÉTÉ

D'ARCHÉOLOGIE LORRAINE.

• • •

# **MÉMOIRES**

DE LA SOCIÉTÉ

# D'ARCHÉOLOGIE

LORRAINE . Ydu Musica

SECONDE SÉRIE. — VIIº VOLUME.



NANCY,
IMPRIMERIE DE A. LEPAGE, GRANDE-RUE, 14.

1865.

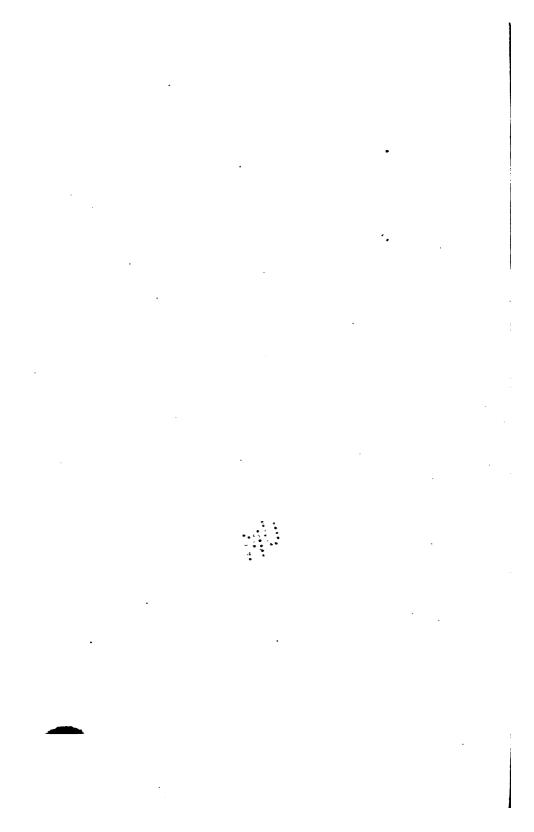



# L'ÉGLISE D'ALLAMPS

PAR M. E. OLRY.

Dans un précédent article<sup>4</sup>, j'ai parlé, d'une manière sommaire, des anciennes constructions qu'on rencontre aux environs de Colombey. Aujourd'hui, je me propose de donner une description plus développée de l'une des églises citées, dont le style et le caractère particulier méritent de fixer l'attention des archéologues : l'église d'Allamps, qui remonte à la transition, à cette époque intéressante qui continue toujours d'exercer la sagacité de ceux qui se livrent à la recherche de l'origine de l'ogive.

M. Digot, dans sa notice sur l'église de Laitre-sous-Amance<sup>2</sup>, annonçait qu'il avait formé le projet « de composer un aperçu général sur les caractères particuliers que présentent les églises romanes et ogivales de la Lorraine », mais qu'il en avait ajourné l'exécution, parce

- 1. Journal de la Société d'Archéologie, novembre 1863.
- 2. V. Bulletins de la Société d'Archéologie, t. III.

qu'il avait été arrêté, en partie, par la pénurie de renseignements<sup>4</sup>.

Une étude de cette nature, faite par le consciencieux auteur de nos deux histoires de Lorraine et d'Austrasie, aurait rendu un service signalé à la science et offert un intérêt tout spécial à ceux qui, dans le pays, s'occupent de l'archéologie religieuse. Il est donc regrettable que ce projet ne se soit pas réalisé. Quant à la difficulté signalée, elle n'est pas insurmontable, pour peu qu'on y veuille mettre de bonne volonté. En effet, les édifices de quelque importance qui appartiennent à ces deux époques, et qui offrent un caractère monumental, sont à peu près connus. Il suffirait donc d'indiquer ceux d'une importance moindre qui se trouvent comme perdus au fond des campagnes, et qui n'ont pas encore été signalés; d'en donner autant que possible une petite description; de faire surtout ressortir les particularités intéressantes qu'on pourrait y rencontrer, car c'est là qu'on peut puiser des matériaux utiles, et l'auteur ferait le reste.

Tel est le motif qui m'a engagé à fournir une monographie de l'église d'Allamps. Malgré des mutilations dans l'intérieur, des réparations de détail et même des changements partiels d'une certaine importance qu'elle a subis, elle a néanmoins assez bien conservé son caractère primitif, notamment à l'intérieur. Mais ce petit travail n'offrira au sujet que j'ai en vue qu'un intérêt très-secondaire, car je ne pourrai donner, à l'appui de ma notice, aucun document relatif à la construction de cette église,

1. Ma notice, écrite avant la mort du regretté M. Digot, lui fut soumise; l'accueil approbatif qu'il y fit avait donné l'espoir (qui ne fut pas de longue durée, hélas!) que le projet dont il entretenait ses lecteurs en 1883 n'était pas abandonné.

ni conséquemment citer aucune date pour en fixer l'époque d'une manière précise. Les recherches qu'on pourrait faire à ce sujet auraient-elles quelques chances d'aboutir? c'est peu probable, car la plupart de nos églises de village, érigées par les habitants ou les communautés, ne furent pas, lors de leur construction, comme les églises abbatiales, conventuelles ou même comme les simples chapelles adossées à plusieurs de ces églises, l'objet de chartes ou de titres émanés des fondateurs ou des bienfaiteurs.

Sous le rapport de l'histoire locale, Allamps n'offre aucun intérêt; c'est cependant l'un des plus anciens villages du pays, car il en est déjà fait mention au vu<sup>o</sup> siècle, avec Housselmont<sup>1</sup>, petit hameau situé à un kilomètre, dans l'Histoire des Evêques de Toul<sup>2</sup>, sous les noms d'Alona et Huccilini-Mons.

L'église d'Allamps a la forme d'un rectangle ayant, dans œuvre, 19<sup>m</sup> 20 de longueur sur 11<sup>m</sup> 70 de largeur; les murs ont un mètre d'épaisseur. Il est probable qu'on a cherché à l'orienter; mais l'axe incline vers le nord et occupe à peu près la direction du nord-est.

Elle est formée d'une nef principale, flanquée de deux collatéraux très-étroits. On y compte quatre travées, dont trois pour la nef proprement dite et la quatrième qui tient lieu de transept. Cette dernière n'offre en plan aucune différence avec les autres, sinon que, pour y arriver, on doit monter deux degrés; mais on peut remarquer qu'à l'intérieur, les voûtes des croisillons sont plus élevées que

<sup>1.</sup> Ces deux localités n'ont qu'une même église, celle qui nous occupe.

<sup>2.</sup> V. Dom Calmet. Preuves. Histoire des Evêques de Toul, ch. 32.

celles des bas-côtés, et qu'à l'extérieur, la tour est construite au-dessus du croisillon droit, tandis que le croisillon gauche est accusé par un pignon.

Dans l'origine, il devait y avoir au moins une travée de plus, de forme rectangulaire, pour l'abside, qui occupait tout au plus la largeur de la nef principale; elle a été supprimée à une époque qu'il n'est pas possible de déterminer, et l'emplacement en est aujourd'hui occupé par la sacristie, qui semble dater du siècle dernier. L'existence de cette abside ne peut faire l'objet d'aucun doute, car la forme de l'église l'annonce d'abord; on remarque à l'intérieur l'arc triomphal à plein-cintre surbaissé, aujourd'hui muré, qui séparait l'abside du transept; à l'extérieur, le revers d'eau qui accuse la forme aigué du toit primitif.

La nef semble être construite en moellons recouverts d'un crépis grossier; mais le transept et tous les contreforts sont en moyen appareil. Je serais disposé à croire que, primitivement, tout l'édifice était d'une construction uniforme et semblable à celle du transept et des contreforts, c'est-à-dire en moyen appareil.

La hauteur des voûtes sous clef, de la nef centrale, est de 7<sup>m</sup> 45; des collatéraux, de 5<sup>m</sup> 10; du transept, croisillons compris, de 7<sup>m</sup> 40, jusqu'au pavé, qui est, comme on sait, plus élevé que le sol de la nef.

Les fenètres actuelles sont modernes. On a remplacé les fenètres primitives dans le but d'obtenir probablement plus de lumière, car ces dernières étaient de très-petites dimensions. Il en reste un spécimen dans l'une d'elles, qui est murée et qu'on remarque à l'extérieur entre l'angle du croisillon nord et la sacristie : elle faisait conséquemment fond au collatéral gauche, et elle a dù être



## EGLISE D'ALLAMPS.

# LÉGENDE.

# 1" Planche.

- A Plan ou coupe horizontale (Nef )
- B Sacristie.
- ( Maitre-autel.
- D Tourelle pour monter sur les voûtes.
- E. Quatre feuilles du transept.
- F Coupe des arcs doubleaux du transept.
- 6 Coupe des nervures.
- Il Ferme de l'arc triemphal.

- I Are droit à l'intérieur des baies als tour.
- J Coupe des gros piliers du transept.
- K id. piliers du milieu
- L Colonnes engagées des gros piliers.
- M id. des piliers du milieu.
- N Socie des piliers de la 1º travée. (vue de côté.)
- O Chapiteau des piliers de la la travée.







• • .  supprimée quand on a érigé l'autel Saint-Nicolas. Cette fenètre est à plein-cintre et mesure 1<sup>m</sup> 20 de hauteur totale sur 0<sup>m</sup> 60 de largeur. En tenant compte de l'ébrasement et de l'épaisseur des murs, il est facile de comprendre la petite quantité de lumière que de telles baies pouvaient fournir.

Le transept était en outre éclairé par deux ouvertures circulaires E<sup>1</sup>, ou deux roses qui ont été conservées; elles se trouvent au-dessus des deux fenêtres actuelles. Ces deux baies, très-ébrasées, forment un quatrefeuilles d'une bonne exécution, et les moulures principales, à l'intérieur comme à l'extérieur, consistent en deux tores lisses, placés en retraite, dans des rentrants.

La fenêtre du croisillon droit appartient au style ogival de la troisième période; mais elle produit un effet assez disgracieux, attendu qu'elle a été maladroitement placée en dehors de l'axe vertical de la tour et du quatrefeuilles, et que la pointe de l'ogive vient entailler les premières moulures de la rose.

A la partie supérieure du mur méridional de l'église, au fond de la nef centrale, on remarque une fenètre géminée dont les deux ouvertures sont séparées par un meneau prismatique d'une forte dimension, mais sans aucune moulure. La partie supérieure des deux baies est terminée par une ogive simple, et, à l'intérieur, la fenètre tout entière est encadrée par un arc à plein-cintre.

La porte actuelle appartient à la renaissance. L'ornementation dénote un certain goût et ne manque pas d'élégance; mais elle contraste singulièrement avec le style de l'édifice et avec la partie de la construction dans laquelle elle a été percée.

1. Voy. les planches ci-jointes.

Les piliers qui séparent la première travée de la seconde sont assez simples; ils ont la forme prismatique. Les deux suivants offrent plus d'intérêt. La coupe que j'en donne (v. planche II, K) peut figurer une croix grecque dont les extrémités sont flanquées de quatre colonnes engagées et dont les angles rentrants sont garnis chacun d'une colonnette. Quant aux piliers qui séparent la nef du transept, ils ont un développement tout à fait extraordinaire, qu'on ne peut guère expliquer que par le besoin qu'on a cru avoir de fournir une assise solide à la tour, élevée au-dessus du croisillon droit (v. planche II, J). La plus grande largeur du socle sur lequel reposent ces piliers est de 2<sup>m</sup> 20; la hauteur des colonnes engagées qui supportent la retombée des arcs doubleaux des bascôtés et des formerets, n'est que de 2<sup>m</sup> 30, base et chapiteaux compris; quant aux deux autres colonnes engagées et aux colonnettes intermédiaires qui correspondent aux arcs de la grande nef et du transept, elles ont 3<sup>m</sup> 64 de hauteur. On compte dans le pourtour de chacun de ces piliers, outre les quatre colonnes engagées dont je viens de parler, onze colonnettes accouplées par trois, excepté en face des collatéraux, où, au lieu de trois, on n'en voit que deux. Enfin, les pilastres des murs latéraux ont généralement la forme et le développement des piliers auxquels ils correspondent.

L'ornementation des chapiteaux, comme je l'ai dit ailleurs, est très-variée et demanderait une description détaillée pour chacun d'eux; mais je suis obligé de me borner à des indications. On remarque notamment des branches de vigne et de lierre; des feuilles de rosier, de persil, de chardon et une espèce de feuille d'acanthe; des feuilles d'eau largement dessinées, terminées par des crosses; des feuilles à crochets sur un rang et sur deux, enfin des figures grossières, fantastiques, des enroulements, des galons perlés, etc. Un badigeon épais les recouvre et empêche de se rendre un compte exact du mérite de la sculpture et des détails. Cependant quelquesuns ressortent parfaitement et sont bien fouillés; d'autres, au contraire, ne semblent qu'ébauchés ou timidement dessinés. On remarque ensuite des empatements à quelques bases de colonnes engagées.

Les voûtes sont d'arête et les nervures se composent d'un moyen tore (G) accompagné de deux petites moulures cylindriques en retraite; on remarque des rosaces aux cless de voûte. Les arcs doubleaux de la nef et des bas-côtés, ainsi que les formerets, sont très-saillants; ils ont la forme prismatique des pilastres de la première travée. Quant aux arcs qui séparent la croisée des croisillons et de la nef centrale, ils sont cannelés et offrent en coupe la figure que j'en donne (v. planche I, F).

L'ogive qui se présente ici en compagnie du plein-cintre est très-obtuse. Celle de l'arc doubleau, séparant la nef du transept (v. planche I, H), caractérise à peu près l'ogive employée dans la construction. Mais je me hâte d'ajouter que cette forme n'a rien d'absolu, car les formerets sont plus obtus, tandis que les arcs doubleaux des bas-côtés ont une forme plus aiguë, qui présente de l'analogie avec l'ogive en lancette.

Les voûtes laissent beaucoup à désirer sous le rapport de l'exécution, et, en les examinant, on est porté à croire qu'elles ont été l'objet de remaniements, car on y remarque des reprises, et les nervures offrent des jarrets. La poussée des voûtes est reçue à l'extérieur par des contreforts qui ont le peu de développement de ceux de la tran-

-41

sition. Ils sont rectangulaires, sans redants et terminés à la partie supérieure par un larmier ordinaire. Trois d'entre eux, près de la porte, sont plus développés, mais il faut attribuer ceux-ci à une époque évidemment postérieure et à des réparations que cette partie de la bâtisse aura nécessitées : pour consolider l'édifice, on aura donné de l'ampleur à ces contreforts.

A la partie supérieure de la tour et dans le pignon opposé du transept, on remarque deux meurtrières verticales, longues et étroites; on trouve ensuite d'autres petites ouvertures carrées, espèces de meurtrières aussi, qui présentent à l'intérieur des arcs droits à encorbellement convexe (I). La fenêtre principale de la tour mérite aussi d'être notée: elle est à deux jours formés par une colonne cylindrique qui supporte la retombée de deux arcs à pleincintre. La baie entière est terminée, à sa partie supérieure, par une ogive obtuse, encadrée par un revers d'eau trèssaillant qui descend jusqu'à la naissance des arcs, pour se contourner en volute. Les autres fenêtres de la tour sont carrées; elles ne présentent rien de particulier.

Je termine en signalant, à l'intérieur de l'église, près de la porte d'entrée, des fonts qui remontent aussi à la période romane; ils sont formés d'une cuve hémisphérique, cantonnée de quatre colonnettes cylindriques, de 15 à 18 centimètres de diamètre, adhérentes à cette cuve, mais à la partie supérieure seulement, et lui servant de support avec une cinquième colonnette de même diamètre que les premières, placée sous le réservoir et au centre, faisant l'office d'un pédicule. Ces colonnettes ne reposent sur aucun soubassement, et elles n'ont ni base, ni socle.

Telle est l'église d'Allamps : les changements qu'on y

a opérés sont très-regrettables; mais ce qui ne l'est pas moins, ce sont les mutilations purement gratuites qu'on a fait subir aux piliers, sous prétexte de faire de la place : on a coupé les socles et supprimé, jusqu'aux chapiteaux, des colonnes engagées. Cette église, il est vrai, n'est plus en rapport avec la population de la paroisse, et déjà il a été question de la démolir pour en élever une autre. Il serait cependant à désirer que ce qui nous reste de ce curieux spécimen de la transition nous fût conservé. Ne serait-il pas possible de restaurer cette église, de rétablir ses socles, ses colonnes supprimées, de lui rendre son abside, et, si on pouvait en outre l'agrandir d'une ou de deux travées, on donnerait ainsi satisfaction aux vœux légitimes des paroissiens, tout en sauvegardant les intérêts de l'art.

# **VOIES ROMAINES**

DE

## L'ARRONDISSEMENT DE SARREBOURG,

PAR M. LOUIS BENOIT.

Parmi les tribus guerrières de la Gaule, dont les dissensions intestines favorisèrent la conquête de Jules-César, on remarquait celles de la *Belgica Prima*. Cette province avait Trèves pour métropole et pour principales villes Metz, Toul et Verdun, formant entre elles autant de cheſs-lieux de districts, assez semblables à nos départements actuels<sup>4</sup>. Les limites du district de Metz ou de la

1. Le district ou la civitas renfermait un grand nombre de circonscriptions appelées pagi. Chaque pagus avait, à son tour, des villes et villages. Celui de Decempagi, dont il sera question plus loin, aurait renfermé, suivant certains antiquaires, dix vicos, tels que Guermange, Alteville, Assenoncourt, etc.

civitas des Mediomatricii, après avoir varié, coïncidèrent avec celles de l'évêché primitif: au nord se trouvaient les Trevires, au midi les Leuci (Toulois), à l'ouest les Virodunenses et à l'est les Tribocci, tribus germaniques mentionnées dans les Commentaires de César. Ce district comprenait donc la partie moyenne du cours de la Moselle, la moitié de celui de la Sarre depuis ses sources, et celui de la Seille.

Si l'on n'y rencontre pas, comme en Alsace, des débris de poterie portant les estampilles des légions romaines qui stationnèrent dans le pays et y furent cantonnées, non-seulement pour le maintenir sous le joug, mais aussi pour le coloniser, en revanche, il est peu de localités où l'on ne puisse signaler des vestiges d'antiquités : ici un Mercure, là des monnaies d'empereurs, partout des tuiles à rebords, rappellent le séjour des Romains dans cette partie de la Gaule Belgique<sup>4</sup>.

Par d'immenses routes, véritables artères qui mettaient en communication entre elles toutes les provinces de l'Empire, le simple soldat, muni du livret sur lequel étaient marquées les étapes, pouvait facilement se rendre à son poste, grâce aux colonnes itinéraires échelonnées le long de la route. La Table Théodosienne, dite carte de Peutinger, et l'Itinerarium provinciarium Antonini Augusti nous fournissent des renseignements précieux

1. Il n'entre pas dans le plan de ce simple exposé de signaler tous les monuments de la période gallo-romaine trouvés dans l'arrondissement de Sarrebourg; la plupart sont énumérés dans le Dictionnaire des Communes, dans la Statistique de M. Lepage et dans notre Répertoire archéologique. Ajoutons que, chaque jour, le Musée lorrain s'enrichit de nouvelles trouvailles; nous citerons, entre autres, la pierre tombale d'un vétéran des légions romaines, découverte à Hérange, et figurant sous le n° 22 du Catalogue.

sur les principales voies romaines à la fin du 1ve siècle1. Celles que nous avons pu étudier, grâce au concours de MM. les agents-voyers de l'arrondissement de Sarrebourg, ont généralement 7 mètres de largeur; leur construction n'est pas la même partout; elles sont formées de couches de pierre, ordinairement de muschelkalk. assez grossièrement taillées, mais parfaitement jointes, posées de champ, tantôt dans une tranchée profonde. battue dans du mortier; tantôt dans un mince lit de sable, ou simplement appliquées sur du gravier. Ces chemins. que détruisent chaque jour le soc de la charrue dans les champs, sillonnent la plaine et la montagne, sans toujours affecter une ligne droite. Tantôt construits en déblai, ils sont recouverts par les terrains qui ont coulé; tantôt la pioche du défricheur les retrouve sous les arbres des forêts qui les recouvrent de leurs racines, comme dans la forêt de Berthelming. Aux environs de Dieuze on a découvert une inscription qui rappelle le nom des fonctionnaires spécialement chargés, sous les ordres des décurions, de l'entretien de ces voies : c'étaient les quatuorviri viarum curandarum<sup>2</sup>. Une autre inscription, conservée au musée d'Epinal, nous apprend que les chemins vicinaux étaient confiés aux vicani. Ces différentes voies ne semblent pas avoir été exécutées au temps de Jules-César, mais longtemps après le règne d'Auguste<sup>8</sup>. Elles

<sup>1.</sup> Voy. Schoepfflin, Alsatia illustrata; on y trouve des détails très-étendus sur ces anciens documents conservés à Vienne. — Ibid. La carte de la Gaule par d'Anville.

<sup>2.</sup> Voy. le P. Benoît Picart, Histoire de Toul, p. 12.

<sup>3.</sup> Au vie siècle, ces voies furent réparées par la reine Brunehaut, dont le nom est ainsi devenu légendaire. (Voy. Aug. Digot, *Histoire d'Austrasie*, t. II, p. 410.) — On voit, d'après le Code théodosien, que le gouvernement impérial s'était occupé de l'état de ces différentes chaussées.

ont été classées en deux grandes catégories : 1° les grandes voies militaires, consulaires et prétoriennes ; 2° les voies vicinales.

Nous avons rangé dans la première de ces catégories, au chapitre I, la grande voie de Reims à Strasbourg par Metz, traversant l'arrondissement de Sarrebourg de l'ouest à l'est<sup>4</sup>.

Dans les autres chapitres figurent des voies vicinales, qui ne sont pas sans importance au point de vue stratégique.

T.

La principale voie romaine de l'arrondissement de Sarrebourg est celle de Reims à Strasbourg par Metz. Elle appartenait au réseau de l'est et mettait en communication le Rhin avec Lyon, dont Agrippa avait fait le centre des voies de la Gaule, ainsi que nous l'apprend Strabon.

Cette voie consulaire, après avoir traversé la Germanie Première à Strasbourg (Argentorate), franchissait les Vosges (sylva Vosagus), pénétrait dans la Belgique Première et passait la Sarre à Sarrebourg (Ponte Sarravi). D'après la carte de Peutinger, Sarrebourg se trouvait à douze lieues gauloises de Saverne (Tabernæ) et à dix lieues gauloises de Tarquimpol (ad decem Pagos ou Decempagi). Ajoutons que l'Itinéraire d'Antonin indique les mêmes stations. Les distances données par ces itinéraires, calculées en lieues gauloises de 2,221 mètres, se rapportent aux localités désignées et ne per-

<sup>1.</sup> Voy. M. Alex. Bertrand, Les Voies romaines en Gaule. Voies des Itinéraires; résumé de la commission de la topographie des Gaules. Paris, 1864.

mettent pas de mettre en doute le témoignage de ces antiques documents.

Au xº siècle, cette voie était encore désignée sous le nom de strata publica tabernensis².

Suivant M. le colonel de Morlet, auquel nous devons le Tracé des voies romaines du département du Bas-Rhin<sup>3</sup>, elle sortait de Saverne par le chemin dit Herrenweg, pour franchir les Vosges au nord de la route impériale, au canton de l'Altsteig (ancienne route de la côte de Saverne) et se dirigeait sur Phalsbourg, en laissant à sa droite des habitations gallo-romaines découvertes récemment au Fahlberg, ainsi qu'une voie qui se dirigeait vers Trèves en côtoyant la montagne.

Suivant M. le colonel Uhrich, la voie consulaire passait au-dessous du rocher appelé le Saut-du-prince-Charles, au sud de la route impériale, qu'elle allait rejoindre à la maison forestière de la côte de Saverne, tandis qu'une autre voie suivait la vallée de la Zorn, passait à Lutzelbourg et se dirigeait, comme les précédentes, vers Tarquimpol.

Quant à nous, il nous semble que la principale de ces trois voies est celle de la vallée de Lutzelbourg; elle passait à Dannelbourg et près de l'ancien télégraphe de Saint-Jean-Courtzerode, se dirigeait en ligne droite vers le clocher de Réding et venait se perdre entre Eich et le

<sup>1.</sup> Voy. M. Alex. Bertrand (loco citato). Le mille romain est d'environ 1,481 mètres. La lieue gauloise valait un mille et demi.

<sup>2.</sup> Voy. Digot, Histoire d'Austrasie, t. IV, p. 222.

<sup>3.</sup> Voy. Mémoires de la Société pour la conservation des monuments historiques d'Alsace, 1860-1861.

<sup>4.</sup> Vey. Mémoires de l'Académie impériale de Mets, 1850-1851.

chemin de fer, sur le ruisseau de la Bièvre<sup>4</sup>, à quelque distance de Sarrebourg. Cette voie pavée était encore parfaitement visible au xvi<sup>e</sup> siècle<sup>2</sup>.

Le pont qui reliait les deux rives de la Sarre à Sarrebourg devait se trouver devant l'ancienne porte de France, aujourd'hui démolie, et donner une grande importance à la station romaine de *Ponte Sarravi* ou *Ponte Sarvix*, ainsi désignée dans différents documents anciens<sup>5</sup>.

Nous n'avons plus rencontré les traces de la grande voie de Strasbourg à Metz qu'au-delà de la Sarre, sur la ferme de Foudenhoff, commune de Haut-Clocher, et dans l'étang du Stock, où les travaux du canal des houillères de la Sarre ont mis au jour du béton romain<sup>6</sup>.

Après avoir traversé le Stock, la forêt de Fribourg et les terres de Desseling<sup>3</sup>, cette voie quitte l'arrondissement de Sarrebourg pour pénétrer dans celui de Château—Salins. Sur le plateau qui s'étend entre les bassins de la Seille et de la Sarre, dans l'immense plaine de Lindre, dont les marais et les prairies ne furent convertis en étang que vers le xive siècle, se trouvait une station militaire importante désignée par les itinéraires sous le nom de Decempagi ou Ad decem pagos : c'était Tarquimpol.

- 1. En allemand Bieber (castor).
- 2. Voy. le voyage de Jodocus Sincerus, traduit dans les Mémoires de la Société d'Archéologie lorraine.
- 3. Voy. M. H. Lepage, Dictionnaire topographique, p. 124. Cet ouvrage est surtout utile à consulter parce qu'il fait connaître les fréquentes altérations de l'orthographe des noms de lieux.
- 4. Ce béton est composé de gravier de la Sarre, de quartz, feldspath, serpeatine, amphibele et chaux grasse (communication de M. l'ingénieur Hirsch, 1864).
- 5. A quelque distance de Desseling, près de Bisping, on trouve des restes d'une chaussée payée.

Quelques antiquaires ont placé à tort cette station soit à Bisping, soit à Dieuze, localités qui ne renferment pas de restes de temples, de fortifications, de tombeaux, d'aqueducs, comme Tarquimpol, autrefois le centre de plusieurs voies, dont on retrouve encore les nombreux tronçons. La Table de Peutinger fixe, il est vrai, la distance de Ad decem pagos à Delme, à douze lieues gauloises; mais c'est une de ces distances données inexactement par des chiffres altérés, ainsi que le démontre une savante dissertation à laquelle nous empruntons le tableau suivant, auquel nous n'avons trouvé à rectifier que le nom de Delme, chef-lieu de canton<sup>4</sup>:

LES VOIES ROMAINES EN GAULE.
VI.

DE REINS A STRASBOURG, PAR Metz.

| STATIONS.                    |                                                                                        | CHIFFÉE<br>des documents.      | DISTANCE<br>réelle.        | DESIGNATION<br>des documents.               | DENTIFICATION.                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 7.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11. | Divodurum<br>Ad Duodecimum<br>Ad Decem Pagos<br>Pons Saravi<br>Tabernæ<br>Argentoratum | XII<br>XII<br>X<br>XII<br>XIII | 12<br>15<br>10<br>12<br>14 | T. P.<br>T. P.<br>T. P.<br>T. P.<br>It. 240 | Metz. Desme. Tarquimpol. Sarrebourg. Saverne. Strasbourg. |

II.

Les hordes germaniques, enhardies par les divisions et l'affaiblissement de la puissance impériale, avaient pris

1. Voy. M. Alex. Bertrand (loco citato), p. 15, 46 et 49.

l'habitude de franchir le Rhin. Ces irruptions devinrent de plus en plus fréquentes jusqu'à la fin de l'année 406, où eut lieu la grande invasion. Des nuées de barbares envahirent le sol des Gaules. Depuis longtemps les légions romaines cantonnées sur la frontière avaient été obligées de se replier dans l'intérieur; les populations ne pouvant rester sans défense, on avait fortifié les villes et créé, sur la cime des Vosges, des vigies, des camps retranchés, ces murs des payens, derrière lesquels venaient s'abriter les colons, lorsque les signaux transmis d'un poste à l'autre annoncaient l'approche de l'ennemi. Des Germains auxiliaires, recrutés chez les populations tudesques, avaient été incorporés dans les légions, et les ripuaires cultivèrent les champs que leurs pères avaient si souvent ravagés! Barbares et Romains étaient devenus les milites militanei, qui, pendant longtemps, résistèrent avec succès aux irruptions étrangères.

Le massif des montagnes qui s'élèvent entre les vallées de la Bœrenbach et du Schackeneck, était couronné par des constructions destinées à défendre le passage de la Zorn. Les villages de Garrebourg, Hültenhausen et le château de Lutzelbourg, furent construits avec les débris du castrum gallo-romain du Gross-Limmersberg, d'un pourtour de six lieues, dans l'intérieur duquel une population tout entière pouvait se réfugier avec ses troupeaux; de curieuses statues en pierre y ont été trouvées, entre autres un Mercure qui a été transporté au Musée lorrain².

On remarque une autre enceinte fortifiée au Heydenstadt, forêt des quatre communes dans le Bas-Rhin.

- 1. Voy. Digot, Histoire d'Austrasie, t. I, p. 67.
- 2. Voy. M. Goldenberg, Notice sur le castrum gallo-romain du Gross-Limmersberg.

Nous citerons aussi les Heidenmauer (murs des payens) de la forêt de Haberacker, la Schanz, enceinte fortifiée de Hazelbourg, le chemin dit des Princes, voie pavée en cubes de grès, qui, de la montagne de Dabo, se dirige d'un côté vers l'Alsace, et de l'autre vers la vallée de la Bœrenbach. Cette chaussée, remarquable par ses restes de pavés de pierre de taille, nécessaire dans un pays de sable, remonte sur le Hollwalsch, traverse la nécropole gallo-romaine du Trey-Heiligen, dans la forêt de Walscheid<sup>4</sup>, et descend dans la plaine par la vallée de la Bièvre.

Un embranchement du chemin dit des Princes se dirigeait de Saint-Léon de Walscheid sur Voyer (*Via ro*mana), après avoir traversé les ruines des villages de Dürenstein<sup>2</sup>.

Non loin de là, à l'opposite de la forêt de Barville, s'élevaient les gradins étagés de la ligne de défense de Wasperwiller, sur le plateau appelé le *Bas-Bois*, qui domine le cours de la Sarre-Rouge.

Un chemin, dont on perd fréquemment les traces, suit les sinuosités de la montagne qui sépare les départements de la Meurthe et du Bas-Rhin, et pénètre jusqu'au Donon, dans le département des Vosges. Le Donon était couronné, non-seulement par des fortifications, ainsi que le constate la visite de Dom Alliot en 16925, mais aussi

<sup>1.</sup> Les plus curieuses des tombes du Trey-Heiligen sont conservées dans les musées de Strasbourg et de Saverne, où elles ont été transportées asses récemment.

<sup>2.</sup> Voy. Beaulieu, Le comté de Dagsbourg, p. 291.

<sup>3.</sup> Voy. Journal de la Société d'Emulation du département des Vosges, 1827, t. II, p. 18.

par un temple dédié à Mereure, dont l'incurie et le vandalisme ont fait disparaitre les curieux vestiges.

La chaussée romaine de Wisch, mentionnée sur la carte des voies romaines du département du Bas-Rhin, passait sur le Donon par la Charaille, faisait la séparation des rivières de la Plaine et de la Sarre-Blanche, descendait dans le département de la Meurthe et se trouve désignée sous le nom de chemin d'Allemagne.

#### 111.

Toutes les collines qui s'étendent depuis Hattigny jusqu'à Sarrebourg, dans la direction de Fraquelfing, Hermelange, Imling, étaient habitées du temps des Bomains, qui y avaient probablement, suivant M. Bégin, élevé une seconde ligne de retranchements, dont la grande muraille vosgienne formait la première<sup>2</sup>.

A Niederhoff, au lieu dit le *Paquis*, se trouve un retranchement s'étendant jusqu'à Heille, écart des Métairies-de-Saint-Quirin. Plusieurs voies, qui ont encore conservé des tronçons pavés, viennent s'y rattacher<sup>5</sup>:

- 1° Le chemin du canton de Blamont, qui, se bisurquant sur le ruisseau de Vacon, se dirige d'un côté vers Ancerviller et de l'autre vers Igney.
  - 2º Celui d'Ibigny, Foulcrey et Avricourt.
- 3° Celui de Fraquelfing, Landange, Moussey, Ketzing, ferme située près de l'étang de Gondrexange, où l'on re-
- 1. Pour se convaincre de l'importance de ce temple, il suffit d'examiner les bas-reliefs conservés au musée d'Epinal.
- 2. Voy. Mémoires de la Société des Antiquaires de France, 1836.
- 3. Nous avons eu recours, dans cette partie de notre travail, aux indications fournies par MM. les agents-voyers et par M. le docteur Marchal, de Lorquin.

marque un retranchement. Une bifurcation faisait communiquer cette route avec Tarquimpol par les étangs de Xirxange et de Hellocourt.

4º Le chemin dit d'*Allemagne*, dont nous avons parlé.

5° La voie de Niederhoff à Sarrebourg, passant entre Hermelange et Nitting, croisant, près de Schneckenbüsch, le chemin dit des *Princes* et traversant Hesse au canton de Marjac.

On ne retrouve plus le tracé des voies qui rayonnaient autour de Sarrebourg. Celle d'Imling, village qui, suivant la Statistique, semble avoir été un poste important, va se perdre par la ferme de la Forge dans les terres du canton Bettling. Entre Saint-Ulrich et la Landbach, commune de Dolving, on trouve le tronçon d'un ancien chemin pavé dont nous ignorons la direction. Au nord de Sarrebourg, au canton Krentznacker, commune de Réding, on rencontre une voie qui rattachait Lixheim à Sarraltroff.

Sur le plan cadastral de Sarraltroff, les noms caractéristiques de Romansberg, Heidenmat, Heidenmauer, Heidenschloss, Heidenbronn, Heidenfeld (mont des Romains, pré, mur, château, fontaine, champ de payens), dans la campagne des mureaux ou l'on remarque des restes de constructions d'origine romaine, des médailles et d'autres indices, ne permettent pas de douter de l'anquité de ce village, dont le nom, en français, signifie vieux village de la Sarre<sup>1</sup>.

<sup>1.</sup> Sur le versant d'une colline qui sépare Sarraltroff de Hilbesheim, où l'on rencontre aussi d'anciens chemins, on remarque une enceinte fortifiée qui porte le nom d'Alt-Castel. Selon quelques archéologues, ce nom, assez commun du reste, désignerait les châteaux d'origine gallo-romaine, tandis que celui d'Alt-Schloss, qui a la mème signification, se rapporterait aux ruines des burgs du moyen-âge.

La voie, connue sous le nom de Hunweg (chemin des Huns), était parallèle à la Sarre qu'elle traversait sur un pont, dont il existe encore des débris à Romel-fing; elle gagnait Fénétrange, par la route départementale n° 17, autrefois désignée sous le nom de Herrenweg (chemin des Seigneurs). Cette voie se bifurquait à Oberstinzel, pour gagner Hellering, Kirchberg et les termes de Mackwiller (département du Bas-Rhin)<sup>4</sup>.

Au-dessus de Fénétrange on trouve un tronçon de chemin pavé se dirigeant vers Postroff.

Sur la rive gauche de la Sarre, deux voies se rattachaient à celle de Metz à Strasbourg: l'une passait à Haut-Clocher, Bébing et Xouaxange; l'autre partait de l'étang du Stock, passait près des ruines romaines de l'Alt-Schloss, non loin d'une tuilerie située derrière Langatte, traversait les terres de Gosselming, Saint-Jean-de-Bassel et Berthelming, où elle quittait la ferme de Thelung pour se perdre dans la forêt de Schwanhals, sur les bords de l'étang de Mittersheim, dans la direction de Tarquimpol.

Avant de clore cette liste, bien incomplète, nous signalerons la voie qui venait aboutir à Tarquimpol en passant par Inswiller, la ferme de Rotherhoff, Vibersviller, Altviller et Sarre-Union, en se dirigeant vers Trèves.

#### IV.

En suivant les voies pavées que nous venons d'étudier, on rencontre non-seulement de nombreux débris de tuiles à rebord, mais aussi des trous de forme conique, plus ou moins larges et plus ou moins profonds, dont le diamètre varie de 10 à 40 mètres et la profondeur de 2 à

1. Cette voie passait à l'est de Kirchberg en coupant la route de Phalsbourg à Fénétrange.

10 mètres. Dans les forêts ce sont des mares couvertes de plantes aquatiques; dans les plaines, les travaux de l'agriculture les ont desséchées et en partie nivelées. Ces enfoncements circulaires ne furent pas destinés à servir de campements aux légions en marche, compne l'ont supposé quelques antiquaires, qui leur ont donné le nom d'exeavations romaines.

La découverte de la nature et de l'usage de ces curieuses cavités appartient à l'Allemagne, où elles sont plus nombreuses qu'en France<sup>2</sup>. Creusées par les Gaulois, sur la pente des coteaux, pour faciliter l'écoulement des eaux, elles furent destinées à leur servir d'habitations; les plus simples n'étaient que des huttes semblables à celles de nos charbonniers.

Sur le Rotherhoff, entre Mittersheim et Munster, on a trouvé des fragments de poterie et des troncs d'arbres au fond d'une de ces mares que l'on avait cherché à vider et à combler. Ces baliveaux, rayonnant du centre de la mare, avaient dù se rejoindre au sommet et former un abri, couvert de paille, de terres, de fascines ou de fumier, pour servir de demeure aux anciennes populations. Inclinés et arcboutés les uns contre les autres, ils formaient un toit conique, recouvrant une habitation de forme circulaire.

Dans une autre de ces mares, mise à sec à la suite des travaux du canal des houillères de la Sarre, nous avons

<sup>1.</sup> Voy. M. l'abbé Ledain, Notices sur les musées de Mayence et de Wiesbaden (Société d'Archéologie et d'Histoire de la Moselle, 1862, p. 53 et 70).

<sup>2.</sup> Voy. Dunnhaupt, Antiquités saxonnes, 1718. — Ibid. Archéologie britannique, 1785. — Ibid. Mémoires de la société des Antiquaires de France, 1838.

remarqué des troncs de chêne, noircis par leur long séjour dans l'eau, saçonnés grossièrement à la hache et mesurant 6<sup>20</sup>,50 de longueur sur 6<sup>20</sup>,54 de diamètre; ils étaient ensoncés prosondément dans le sol. Aux environs d'Albecheau, le long du canal, on rencontre en moyenne par kilomètre trois de ces excavations coniques, qui ne sauraient être des affaissements du sol; mais autour desquelles on ne remarque pas de débris de tuiles à rebords ni terrassements; c'est sans doute ce qui a fait supposer, ainsi que d'autres indices, que c'étaient des réservoirs d'eau, des citernes à ciel ouvert, que les populations antiques y avaient établies; opinion que nous ne saurions partager<sup>4</sup>.

Dans la Lorraine allemande, on donne à ces mares le nom de *Heidenpullen* (mares des payens), en Angleterre celui de *pennpits*, et en France, de *margelles* ou fosses à loup.

On s'est demandé si, en faisant un relevé exact du nombre de ces excavations, il ne résulterait pas, de l'ensemble de cette étude, des données précieuses sur la distribution géographique de l'ancienne population de la Gaule. La solution de cette question, que nous trouvons posée dans le 24° volume du Magasin pittoresque, est d'autant plus difficile que ces mares ont disparu aux alentours des villages; leur position sur la pente des coteaux a facilité leur dessèchement; elles ne se sont conservées que dans les cantons éloignés et surtout dans l'intérieur des forêts.

<sup>1.</sup> Voy. M. Maud'heux, Notice sur les mares, maies ou mortes du département des Vosges, insérée dans les Annales de la Société d'Emulation des Vosges, 1861 et 1862.

Si nous descendons dans la vallée de la Sarre, dont l'importance, comme voie militaire et commerciale à l'époque gallo-romaine, a été remarquée<sup>4</sup>, nous y trouvons des vestiges de camps fortifiés et de burgs du moyen-àge, où l'on a découvert des antiquités romaines; ces points stratégiques semblent avoir été, avant leur transformation, les castra Sarræ pro militum custodia, mentionnés sur une ancienne inscription<sup>2</sup>.

Nous signalerons les ruines de Xouaxange et de Géroldseck près de Niederstinzel, situées au milieu des prés; les restes de pierres calcinées, de pierres de taille, de cendres et de tuiles à rebord dans un canton appelé All-Schloss, près de Berthelming, Imling et Sarreck, où il y avait des châteaux; Sarrebourg, où, jusqu'à la fin du moyen-âge, se percevait le péage des flottes qui conduisaient les sapins de la montagne jusqu'aux pieds du monument romain d'Igel, à l'embouchure de la Sarre. Tous ces postes étaient situés sur la rive droite. On peut facilement admettre que les nautæ saravi étaient protégés par ces lieux fortifiés, quand ils descendaient la rivière chantée par Ausone dans son poème intitulé Mosella:

Naviger undisona dudum me mole Saravus Tota voce vocat : longum qui distulit amnem, Fessa sub Augustis ut volveret ostia muris.

Dans ce travail, entrepris à la recherche des voies romaines du pays, il est de nombreuses lacunes que des découvertes ultérieures, dues surtout au hasard, parviendront sans doute à combler : c'est ainsi que, tout récemment, nous avons rencontré un chemin payé très-impor-

- 1. Voy. M. de Morlet (loco citato), p. 62.
- 2. Voy. Gruter, Inscriptiones, p. 225.



# TRACE DES VOIES ROMAINES L'Arrondissement SARREBOURG

(Meurthe)

par Mr Louis BENOIT

de la société d'Archéologie Lorraine. 1865.

----- Limites de l'Arrondissement de Sarrebourg.

(Suis)

•

•

tant au milieu de la tranchée qui sépare de la forêt domaniale du Kempel le quart en réserve du Burgerwald de Fénétrange, entre les routes d'Albestroff et de Dieuze; suivant les uns, ce chemin reliait Tarquimpol à Fénétrange; suivant d'autres, il allait traverser la Sarre devant les ruines de Gérolseck, en se dirigeant vers Postroff. Dans la forêt du Kempel, près de ce chemin, se trouvent des tuiles romaines, des mares des payens, habitations gauloises placées sur le penchant des coteaux pour l'écoulement des eaux, et enfin quelques fragments de sculptures, que nous avons signalés dans le Répertoire archéologique de l'arrondissement de Sarrebourg.

# **MÉMOIRE**

### SUR L'EMPLACEMENT DE LA BATAILLE

GAGNÉE PAR JOVIN SUR LES GERMAINS,

DANS LA LORRAINE,

PAR M. AUG. DIGOT.

La question que nous allons essayer de résoudre a déjà été l'objet de plusieurs mémoires spéciaux. Le R. P. Lebonnetier, prémontré, dernier curé de Scarpone, se livra, relativement à l'histoire de cette ville ancienne, à d'immenses recherches dont il consigna les résultats dans trois volumes in-4°, manuscrits, aujourd'hui déposés à la bibliothèque publique de Nancy<sup>4</sup>. Comme ces notes informes et confuses ne pouvaient être consultées que difficilement, M. le docteur Lamoureux, de Nancy, en fit un extrait méthodique, clair et substantiel, qui fut imprimé

1. Cabinet des manuscrits, nº 88.

dans les tomes VIII et X des Mémoires publiés par la Société royale des Antiquaires de France. Le P. Le-bonnetier et son abréviateur ont tous deux examiné la question qui nous occupe, et c'est en grande partie d'après les renseignements par eux recueillis que nous entreprendrons de la résoudre. Une autre dissertation sur le même sujet a été insérée par M. Beaulieu dans le 1<sup>ex</sup> volume de son ouvrage intitulé: Archéologie de la Lorraine<sup>1</sup>.

Nous venons de dire que nous nous servirions des renseignements recueillis par le P. Lebonnetier; mais il ne faut pas conclure que notre mémoire ne renfermera qu'une analyse de ses recherches; la lecture de ces pages suffira pour prouver que nous avons suivi son opinion seulement quand elle nous a paru conforme à la vérité, et que, sur des points importants, nous avons cru devoir formuler des conclusions toutes différentes des siennes.

Pour bien préciser la question à l'examen de laquelle nous allons nous livrer, il importe de recueillir les renseignements que nous a conservés sur la bataille, ou, pour mieux dire, sur les deux batailles livrées près de Scarpone, Ammien-Marcellin, le seul des auteurs anciens qui en ait parlé; et nous ne pouvons mieux faire que de reproduire les propres expressions de cet historien. Après avoir rapporté la défaite de Sévérien et de Carietton, au commencement de l'année 566, Ammien-Marcellin raconte que les Germains se répandirent dans le nord-est des Gaules, où ils commirent de grands ravages. L'empereur Valentinien le<sup>1</sup>, qui se trouvait alors dans cette province, se hâta de prendre les mesures nécessaires

i. Pages 107-109.

pour arrêter le torrent. « Quà clade cum ultimo mœrore » compertà (dit l'historien latin), correcturus seciùs gesta » Dagalaïphus à Parisiis mittitur. Eoque diù cunctante, » causanteque diffusos per varia barbaros semet adoriri » non posse, accitoque paullo post ut cum Gratiano » etiam tum privato susciperet insignia consulatûs, Jo-» vinus equitum magister accingitur : et instructus para-» tusque cautissimè observans utrumque sui agminis » latus, venit propè locum Scarponna: ubi inopinus ma-» jorem barbarorum plebem, antequam armaretur, tem-» poris brevi puncto præventam ad internecionem ex-» tinxit. Exultantes innoxii prælii glorià milites ad alterius » globi perniciem ducens, sensimque incedens rectos » eximius speculatione dedicit fida, direptis propiùs vil-» lis, vastatoriam manum quiescere propè flumen : jam-» que adventas, abditusque in valle densitate arbustorum » obscurà, videbat lavantes alios, quosdam comas ruti-» lantes, ex more, potantesque nonnullos. Et nactus ho-» ram impendiò tempestivam, signo repenti per lituos » dato, latrocinalia castra perrupit : contrague Germani » nihil præter inefficaces minas jactanter sonantes et fre-» mitum, nec expedire arma dispersa, nec componere » aciem, nec resurgere in vires permittebantur, urgente » instanter victore. Quocirca forati pilis et gladiis cecidere » complures, absque iis quos versos in pedes texere » flexuosi tramites et angusti. Hoc prospero rerum effectu » quem virtus peregerat et fortuna, auctà fiducià, Jovinus » militem ducens, diligenti speculatione præmissa, in » tertium cuneum qui restabat, properè castra com-» movit<sup>1</sup>..... »

<sup>1. &</sup>quot; Valentinien ayant appris avec un grand chagrin cette défaite (celle de Sévérien et de Carietton), envoya pour y remédier Daga-

Ainsi, il résulte du récit d'Ammien, que Jovin surprit et extermina près de Scarpone une première troupe de barbares; qu'il se mit ensuite à la recherche d'une autre bande qui se reposait sur les bords de la Moselle, après avoir dévasté les villas voisines; que le général romain profita d'une forêt pour couvrir sa marche et arriver jus-

n laïf, qui se trouvait alors à Paris. Mais celui-ci, différant toujours n d'attaquer les Germains, et donnant pour motif que leur division n en plusieurs bandes l'empêchait de leur livrer bataille, fut rappelé n peu de temps après pour prendre les insignes du consulat avec " Gratien, qui n'était pas encore en charge; et Jovin, maître de la n cavalerie, fut chargé de le remplacer. Celui-ci, après avoir pris » toutes les précautions et tous les renseignements nécessaires, et " surveillant avec grand soin les deux flancs de son armée, s'appron cha du lieu nommé Scarpone; là, il surprit une troupe considérable n de Germains et la massacra, avant même que les barbares eussent n pu saisir leurs armes. Profitant de l'ardeur des soldats, encouragés n par ce combat glorieux qui ne leur avait point coûté de sang, Jovin n les conduisit contre une autre bande. S'avancant avec lenteur, cet n excellent général apprit par des éclaireurs, sur lesquels il pouvait n compter, que les barbares, après avoir dévasté les villas voisines, n se reposaient près du fleuve. Il s'en approcha et, caché dans une " vallée par l'épaisseur d'une forêt, il aperçut les Germains, les uns " se baignant, les autres se teignant la chevelure en rouge, selon leur n coutume, et les autres buvant. Trouvant le moment favorable, il » ordonna aussitôt aux clairons de donner le signal et se précipita " sur le camp des barbares. Ceux-ci ne purent que faire entendre des " cris et des menaces aussi vaines que ridicules; les vainqueurs, n fondant sur eux avec rapidité, ne leur laissèrent le temps ni de sai-» sir leurs armes dispersées çà et là, ni de se mettre en bataille, ni " de se réunir en force. Un grand nombre tombèrent percés de coups n d'épées ou de javelots ; il n'y eut de sauvés que ceux qui gravirent n des sentiers difficiles et tortueux. Après ces heureux succès, dus " au courage et à la fortune, et qui augmentèrent la confiance du " soldat, Jovin envoya devant lui des éclaireurs, et conduisit prompn tement son armée contre une troisième bande de barbares.... n -V. Ammiani Marcellini rerum gestarum qui de XXXI supersunt libri XVIII; lib. XXVII, cap. 2, édit. Valois, in-folio, page 476.

qu'auprès des Germains ; que cette forêt était située dans une vallée, et que, près de là, se trouvaient des hauteurs, puisque les fuyards s'échappèrent par des sentiers difficiles et tortueux.

Tels sont les renseignements historiques qu'Ammien-Marcellin nous a transmis sur ces deux combats; nous n'en possédons pas d'autres, et Zosime, qui rapporte la défaite de Sévérien et de Carietton<sup>4</sup>, ne parle pas des exploits de Jovin, sans doute parce que le général était chrétien.

Le but que nous devons nous proposer d'atteindre est de déterminer, soit d'après le texte d'Ammien, soit par l'examen des localités, l'emplacement des deux batailles dont nous venons de rapporter le récit.

La première partie de cette tâche est assez difficile, car l'historien latin, parlant du premier combat que livra Jovin, dit seulement que ce combat eut lieu près de Scarpone. Pour arriver à quelque chose de plus positif, il serait nécessaire de savoir quelle route Jovin avait suivie pour s'approcher de cette ville. Au rapport d'Ammien, Dagalaif avait quitté Paris pour aller se mettre à la tête de l'armée destinée à repousser les barbares; d'un autre côté, une partie des Germains s'étaient avancés jusque dans les environs de Châlons-sur-Marne (Catalauni)<sup>2</sup>; il est par conséquent probable que les troupes romaines se trouvaient à peu près vers la frontière de la Belgique Première et de la Belgique Seconde, et que Jovin, après avoir pris le parti d'attaquer d'abord les deux bandes de Germains qu'il jugea les moins redoutables, marcha dans

<sup>1.</sup> V. l'ouv. de Zosime, édition d'Oxford, livre IV, page 210.

<sup>2.</sup> V. Ammien, loc. cit.

la direction de l'occident à l'orient, suivant la grande voie qui conduisait de Nasium à Metz, en passant par Tullum (Toul) et Sarpone. S'il en fut ainsi, et on verra plus bas que les choses ne purent guère se passer autrement, la première action eut lieu sur la rive gauche de la Moselle, près de Searpone, et vers le point que nous avons indiqué sur le plan joint à ce mémoire.

Le P. Lebonnetier et d'autres personnes ont pensé que le lieu du combat devait, au contraire, être cherché sur la rive droite de la rivière; mais ils ne songeaient point alors au changement survenu depuis le 1v° siècle dans la topographie de cette contrée. La ville de Scarpone était primitivement située sur la rive gauche de la Moselle et faisait partie du diocèse de Toul; mais cette rivière changea plus tard de lit, et Scarpone se trouva alors sur la rive droite et dans le diocèse de Metz¹. En 366, elle était encore sur la rive gauche; et si le combat livré par Jovin eut lieu près de Scarpone, il est plus vraisemblable de supposer que ce fut du même côté de la rivière. Nous ajouterons plus bas à cette probabilité d'autres considérations qui suffirent, nous l'espérons du moins, pour la changer en certitude.

Jovin, après le premier succès qu'il venait d'obtenir, ne s'arrêta probablement pas sur le champ de bataille, et continua sa marche pour atteindre une autre bande de Germains, qui continuait ses ravages sur la rive droite

<sup>1.</sup> Searpone est située dans une île, parce que l'ancien bras est aujourd'hui rempli d'eau et se trouve même seul navigable; mais, au moyen-âge, le bras occidental de la rivière semble avoir été beaucoup plus important que le bras oriental; on ne comprendrait pas, sans cette circonstance, comment Scarpone aurait été réanie au diocèse de Metz, après avoir été longtemps réunie à celui de Toul.

de la Moselle, mais dont il ne connaissait pas au juste la position. Pensant, selon toutes les probabilités, que les barbares s'étaient rapprochés de la Moselle, et ne voulant point aller à eux en suivant le fond de la vallée, afin de n'être pas découvert, il traversa la rivière sur les ponts de Scarpone et se dirigea de l'ouest à l'est, en traversant les territoires actuels des villages de Bezaumont, Villeau-Val et Landremont. Arrivé à la pointe sud-est de la montagne Sainte-Geneviève, au pied et sur le flanc de laquelle sont bâtis les trois villages que nous venons de nommer, il changea tout à coup de direction et s'avança vers le nord, au milieu d'une forêt qui devait être à cette époque beaucoup plus étendue qu'aujourd'hui. Il marchait alors parallèlement à la Moselle, mais à une assez grande distance de la rivière, et tous ses mouvements étaient dérobés par la montagne Sainte-Geneviève, qu'il laissait à gauche. Il devait être parvenu vis-à-vis la pointe nord-est de cette montagne, où se trouve aujourd'hui la tuilerie Sainte-Geneviève, lorsque ses éclaireurs lui rapportèrent que les Germains, après avoir dévasté les villas voisines, se reposaient sans défiance sur la rive droite de la Moselle. Jovin forma aussitôt le projet de les attaquer à l'improviste. Pour parvenir du lieu où il se trouvait jusqu'au bord de la rivière, il faut suivre une vallée connue sous les noms de Fauquemine et de Hollanbois. Cette vallée est aujourd'hui couverte de bois presque dans toute sa largeur, et il est probable qu'au 1ve siècle, la forêt couvrait la croupe de la montagne Sainte-Geneviève. Quoi qu'il en soit, le bois actuel, nommé forêt de Facq, est assez vaste pour dérober la marche d'une armée peu considérable, et s'avance assez près de la Moselle pour qu'on puisse s'approcher de cette rivière sans être aperçu.

Arrivés à l'extrémité de ce bois, les Romains aperçurent les barbares qui étaient répandus fort en désordre sur la rive de la Moselle, à l'endroit où cette rivière fait un coude vers l'orient, entre les villages de Loisy et d'Atton. C'est là qu'attaqués à l'improviste et avec une grande vigueur, les Germains furent taillés en pièces avant d'avoir pu se réunir et se mettre en défense.

Sans parler d'une tradition conservée dans le pays et selon laquelle une bataille aurait été livrée en ce lieu, on rencontre encore entre les deux villages que nous venons de nommer quelques traces de la victoire de Jovin. Ainsi, une pièce de terre, située près de la rivière, porte le nom de Terre maudite, et la tradition rapporte que cette dénomination lui fut donnée à cause des torrents de sang dont elle avait été abreuvée. Un autre canton, placé vers le village d'Atton et l'ancien étang d'Arbonne, à peu de distance, par conséquent, de celui dont nous venons de parler, s'appelle encore aujourd'hui l'Atrée des Allemands. On sait que le mot atrée ou aitre signifie cimetière, et il est très-probable que l'on réunit et que l'on enterra en ce lieu les nombreux cadavres des Germains dont le sol était jonché. Enfin, près du village de Loisy et toujours à peu de distance du champ de bataille, se trouvait une croix qui a subsisté jusqu'en 1793, et s'appelait Croix Mattirion. Une tradition, dont nous n'avons pas à examiner la valeur, faisait dériver ce nom des mots latins crux martyrorum, et rapportait que la croix avait été élevée sur l'emplacement où furent ensevelis les soldats chrétiens qui faisaient partie de l'armée de Jovin. Nous ne pouvons dissimuler que cette étymologie ne nous satisfait pas complétement, et il nous répugne d'admettre que l'on ait décerné le titre de martyrs à des soldats tués dans une bataille.

Il est utile cependant de faire observer que la majorité de l'armée de Jovin devait être chrétienne, et que, sous l'empire de Julien, lui-même s'était toujours fait remarquer par l'inébranlable fermeté de ses convictions religieuses<sup>2</sup>. Il n'est donc pas impossible qu'il ait érigé une croix pour conserver le souvenir de ceux de ses coreligionnaires, en petit nombre, du reste, qui venaient de périr sous ses yeux. Enfin, nous devons mentionner une dernière circonstance qui s'accorde avec les faits que nous venons de rappeler pour fixer le lieu du combat entre les villages d'Atton et de Loisy. Ammien-Marcellin rapporte que les seuls Germains qui parvinrent à s'échapper, suivirent en suyant des sentiers dissiciles et tortueux. Or, on ne peut contester ce caractère aux sentiers qui conduisent de la vallée de Hollanbois et des environs de l'étang d'Arbonne sur la montagne Sainte-Geneviève et sur la colline où s'élève le village d'Atton. On comprend facilement que les Romains, fatigués d'une longue marche et chargés d'armes pesantes, n'aient pu atteindre des hommes désarmés et à qui l'instinct de la conservation prétait de nouvelles forces.

Telles sont les conclusions auxquelles nous ont con-

<sup>1.</sup> On peut voir l'opinion de M. Clouet sur cette eroix, dans son Histoire ecclésiastique de la province de Trèves, tome I, pages 355 et 356.

<sup>2.</sup> Jovin était de Reims, et on voit encore, dans la cathédrale de cette ville, un tombeau antique en marbre blanc que l'on prétend être celui de ce général. Avant la révolution, ce tombeau était placé dans l'église Saint-Nicaise, dont Jovin passait pour être le fondateur. V. Morlot, Metropolis Remensis Historia, I, 503.

duit une étude attentive du texte d'Ammien-Marcellin et un examen consciencieux du plan topographique des environs de Scarpone. Nous ne devons pas, au reste, dissimuler que le P. Lebonnetier et son abréviateur n'ent pas adopté la même manière de voir.

Selon le P. Lebonnetier, Jovin, qui se trouvait sur la rive droite de la Moselle, aurait marché du sud au nord et aurait attaqué la première troupe des Germains sur le territoire de la commune de Loisy, à peu près dans le canton où s'élevait la Croix-Mattirion, et de là, continuant sa marche vers le nord, il aurait surpris la seconde troupe non loin de la colline d'Atton, au lieu que l'on regarde comme celui où se livra le dernier combat. Dans le même système, la Croix-Mattirion aurait été élevée sur la tombe des soldats chrétiens tués dans la première bataille.

Nous croyons qu'il n'est pas difficile de faire comprendre que cette explication ne peut être la véritable. L'espace qui sépare les deux villages de Loisy et d'Atton n'est que d'une demi-lieue. Par conséquent, si les Romains avaient attaqué la première bande dans les environs de Loisy, il est certain que les fugitifs n'auraient pas manqué de se diriger vers le lieu si rapproché où ils savaient rencontrer leurs compatriotes, et, dès lors, une seconde surprise serait devenue impossible. Ammien-Marcellin semble dire, il est vrai, que les Germains, rencontrés d'abord par Jovin, auraient été exterminés; mais on sait que des expressions semblables ne doivent pas être prises à la rigueur. Nous admettons que très-peu

<sup>1.</sup> V. le manuscrit nº 84 de la bibliothèque publique de Nancy, et Mémoires de la Société royale des Antiquaires de France, tome VIII, pages 176 et 177, et tome X, pages 57 et 60.

de barbares parvinrent à s'échapper, mais nous ne pouvons croire qu'ils aient péri jusqu'au dernier. Supposons cependant qu'il en ait été ainsi; eh bien! le système du P. Lebonnetier ne sera pas plus vraisemblable: si le premier combat a été livré à Loisy, les Germains, campés sur la rive droite de la Moselle, ont, à deux kilomètres de distance tout au plus, dù entendre le bruit du combat, le son des instruments militaires, les cris des mourants, la rivière a dù rouler devant eux les cadavres de quelques-uns de leurs compatriotes. Mais il y a plus, et nous soutenons que les Germains, du point où ils se trouvaient placés, devaient voir le lieu où se serait livré le premier combat d'après le P. Lebonnetier. Ils se seraient, par conséquent, hâtés d'accourir au secours de leurs frères, et ne se seraient pas laissé surprendre bientôt après.

Il faut d'ailleurs faire observer que, si les choses s'étaient passées comme le croyait le curé de Scarpone, Jovin n'aurait pu suivre la vallée de *Hollanbois* pour marcher contre la seconde troupe des Germains; pour pénétrer dans cette vallée, il aurait été obligé de gravir la montagne Sainte-Geneviève, de traverser le petit plateau qui la surmonte, et d'en redescendre la pente orientale. Un pareil mouvement n'aurait pu s'effectuer sans être remarqué, et, du haut de la colline d'Atton ou même du bord de la Moselle, les Germains n'auraient pu manquer de s'en apercevoir.

Enfin, nous croyons que la Croix-Mattirion ne peut être un souvenir du premier combat; il paraît que les Romains y perdirent bien peu de soldats, puisque Ammien emploie à cette occasion les mots innoxii prælii, tandis que l'on peut très-bien admettre que la seconde bataille a été plus sanglante. La Terre maudite et l'A-

trée des Allemands sont, d'ailleurs, assez rapprochés de Loisy pour que les soldats romains aient pu être enterrés près de ce village.

Nous ferons encore observer qu'Ammien ne désigne pas l'emplacement du premier combat d'une manière positive, et que, par conséquent, rien, dans son récit, n'oblige à croire que ce combat a été livré près de Loisy.

M. Beaulieu, dans son ouvrage intitulé Archéologie de la Lorraine, a parlé également de la victoire de Jovin; mais il n'a pas cherché à déterminer le lieu de la première action; il ne la mentionne même pas. Il croit que le général romain, parti de Metz, s'avança du nord au sud, jusqu'à l'entrée orientale de la vallée de Hollanbois, et suivit, pour atteindre les Germains campés au pied de la colline d'Atton, l'itinéraire que nous avons indiqué<sup>1</sup>.

Nous ne pouvons adopter complétement ce système. D'après Ammien, il y eut deux batailles distinctes, l'une près de Scarpone, l'autre sur les bords de la Moselle. M. Beaulieu parle de cette dernière action, mais il ne rend pas compte de la première; son système en exclut même formellement la possibilité, car si Jovin arrivait de Metz au moment où il a pénétré dans la vallée de Hollanbois, il n'avait pu d'abord rencontrer et vaincre les Germains près de Scarpone, la vallée dont nous venons de parler, les villages d'Atton et de Loisy se trouvant entre Scarpone et Metz. De deux choses l'une, ou M. Beaulieu croit qu'il n'y eut qu'un seul combat, et, dans ce cas, il se trouve en contradiction avec le texte d'Ammien, ou il reconnaît qu'il y en a eu deux, et alors le

<sup>1.</sup> V. tome I, pages 102 et 108.

premier ayant du être livré avant que Jovin atteignit la vallée de Hollandois et la pente septentrionale de la montagne Sainte-Geneviève, le premier, disons-nous, aurait eu lieu loin de Scarpone; ce que le récit de l'historien latin ne permet pas d'admettre.

Au reste, M. Beaulieu pense, comme nous, que la Croix-Mattirion se rattache au combat livré sur le bord de la Moselle; il pense même que la troupe de Germains que Jovin extermina en ce lieu y avait établi un camp fortifié, dont on verrait encore aujourd'hui quelques vestiges sur le territoire de Loisy. Mais nous ne pouvons partager cette opinion, et nous croyons qu'il résulte du texte d'Ammien que les barbares n'étaient arrivés sur le bord de la rivière que depuis peu de temps quand ils furent surpris et passés au fil de l'épée.

En résumé, nous admettons, comme M. Beaulieu, que la principale action a eu lieu entre les villages d'Atton et de Loisy, à l'endroit où la Moselle fait un coude vers l'orient, et Jovin a suivi, pour y arriver, la vallée de Hollanbois, depuis la tuilerie Sainte-Geneviève; mais nous croyons que ce général a livré un premier combat aux Germains sur la rive gauche de la Moselle et à peu de distance de Scarpone; que, pour gagner l'ouverture orientale de la vallée dont nous venons de parler, Il a tourné la montagne Sainte-Geneviève; en un mot, qu'il a suivi un itinéraire différent de ceux que l'on avait admis jusqu'à présent.

<sup>4.</sup> V. tome I, page 109.

### PLAN DES ENVIRONS DE SCARPONE.



.

# POÉSIES POPULAIRES

### DE LA LORRAINE.

La Société d'Archéologie, pour répondre à un désir émané du ministère de l'Instruction publique, a déjà publié, dans le quatrième volume de ses Bulletins, un certain nombre de poésies populaires de notre pays. Elle pensait que cette manifestation appellerait l'attention de ses membres sur un genre de littérature qui n'est pas sans intérêt, et provoquerait, de leur part, des communications qui lui permettraient de grossir le recueil qu'elle avait commencé à former. Elle ne s'était pas trompée : des envois assez importants lui ont été faits de divers points de la Lorraine et la mettent en position de donner aujourd'hui un supplément à sa première publication.

Ce supplément aurait pu être considérable si la Société avait voulu faire imprimer toutes les pièces qui lui ont été adressées; mais notre honorable confrère, M. l'abbé Marchal, chargé de les examiner, a jugé que plusieurs d'entre elles devaient être écartées, pour divers motifs: quelques—unes ont trop peu de valeur, sont fades ou un peu crues; les autres ne sont pas spéciales à nos contrées et se chantent presque partout en France, excepté peut- être dans les provinces du midi.

Voici celles que M. l'abbé Marchal a signalées comme méritant d'être publiées.

### FRAGMENT.

Sainte Marguerite,
La vierge bénite,
Endormez le p'tit enfant
Jusqu'à temps qu'il sera grand,
Qu'il dira papa, maman.
Dodo, l'enfant do,
L'enfant dormira tantôt.

J'm'en vais à Saint-Jacques.
Quoi faire à Saint-Jacques?
Chercher des images
Pour donner au plus p'tit,
Au plus mignon
De la maison
Et au plus sage.
Dodo.

-1800-

Sur le siège d'Epinal défendu par le comte de Tornielle'.

1. Ce couplet et le suivant ont été communiqués par M. Maud'heux, père, président de la Société d'Emulation des Vosges.

Et vous sieur Brebagotte, où étiez-vous alors Quand le comte Tornielle nous fit un si grand tort? J'étais en sentinelle sur la tour Saint-Goery, Et je faisais feu et flamme dessus les ennemis.

~

Sur M. de Beaubourg, intendant en Lorraine.

Nous porterons encore des souliers de roussi<sup>4</sup>, Malgré Beaubourg qui avait entrepris De nous mettre en sabots ;

Qu'il est sot,
Ah! qu'il est sot,
Ce bigot,
Ce cagot,
Ce mangeur d'escargots<sup>2</sup>.

### CHANSON<sup>5</sup>.

J'ai un beau château, va-t-en verre, verre, verre, J'ai un beau château, va-t-en verre, verre, veau.

Le mien est plus beau, va-t-en verre, verre, verre, Le mien est plus beau, va-t-en verre, verre, veau.

- 1. On appelait, et on appelle peut-être encore, *roussi* le cuir qui n'est ni ciré, ni verni. M. de Beaubourg l'avait probablement assujetti à une taxe qui fut levée.
- 2. On voit, par ce couplet, que nos anciens Lorrains faisaient peu de cas des escargots et se scandalisaient d'en voir paraître sur la table de l'intendant.
  - 3. Communiquée par M. Chapellier, instituteur à Epinal.

Je le détruirai, va-t-en verre, verre, verre, Je le détruirai, va-t-en verre, verre, veau.

Comment feras-tu, va-t-en verre, verre, verre, Comment feras-tu, va-t-en verre, verre, veau.

Je prendrai une fleur, va-t-en verre, verre, verre, Je prendrai une fleur, va-t-en verre, verre, veau.

Quelle fleur prendras-tu, va-t-en verre, verre, verre, Quelle fleur prendras-tu, va-t-en verre, verre, veau.

Je prendrai une rose, va-t-en verre, verre, verre, Je prendrai une rose, va-t-en verre, verre, veau.

J'en ferai plainte au roi, va-t-en verre, verre, verre, J'en ferai plainte au roi, va-t-en verre, verre, veau.

Tenez, la voilà, va-t-en verre, verre, verre, Tenez, la voilà, va-t-en verre, verre, veau.

CHANSONS1.

I.

Vouron qu'et éteu aivrie Que voci maie ;

1. Cette pièce et les suivantes, jusqu'à la dernière, exclusivement, nous ont été adressées par M. Gaudé, instituteur à Vaudeville (Meuse). Notre zélé confrère ne s'est pas borné à recuellir un très-grand nombre de poésies, que nous n'avons pu imprimer toutes, pour quelquesuns des motifs exposés oi-dessus, il a encore eu le soin de joindre au texte patois la traduction française, qui est on ne peut plus fidèle, et de noter les airs de plusieurs morcaque. Els sont reproduits sur la planche ci-après, avec des numéros correspondant à ceux des pièces.



# III



# IV





### VII



### VIII



# IX



X



lous avent no charmant covier nous avens un charmant covier his norte rese un most de une qui perte cope au most de mai.



mes sabets Impaine avec mes sabets, avec mes sabets Tondaine avec mes sabets.

# XII



# XIII



# XIV



# XV





### XVII



# **XVIII**



### XIX



# XX



Eume cœur je n'sarau tenie
Tant que l'ot gaie.
Tant venie
Et tant aller,
Tant oyie
Le maie chanter,
Oyie le maie.

J'on éteu ch'la vouye d'S'raumont, J'y on trouvet tros bés gachons; Y nous ont tant robrasset, Que ç'ot c'la qu'j'ons tant d'moret; Oyie le maie.

J'ons éteu avau lot biés, Et j'l'os ont trouvet si bés, Et los vins, écot les prés, Et los gaches à mérier; Oyie le maie.

Quant vout houme viret au boue, Ponn'det-ly la sarpe au doue, Qu'y ni saut ni prie, ni moue, Ni boquet don boque boue; Oyle le maie.

Bounes foumes de céans, Faïet don pou Diu le Grand, De voue bins, de voue férines, Et dos yus de vous gélines; Oyie le maie.

Tiret let bouche don ponn'dant Et r'ouéetet c'qui niet dedans, Pou doner à ços ofants, Que s'o vont le maie chantant; Oyie le maie.

### TRADUCTION DE LA CHANSON PRÉCÉDENTE.

Où a donc été avril
Que voici mai ;
Mon cœur je ne saurai tenir
Tant il est gai.
Tant venir
Et tant aller,
Tant entendre
Le mai chanter;
Entendez le mai.

Nous avons été sur la voie de Seraumont, Nous y avons trouvé trois beaux garçons; Ils nous ont tant embrassé, Que c'est cela que nous avons tant demeuré; Entendez le mai.

Nous avons été parmi les blés, Et nous les avons trouvés si beaux, Et les vignes, encore les prés, Et les filles à marier; Entendez le mai.

Quand votre homme ira au bois, Pendez-lui la serpe au dos, Qu'il n'y soit ni pris, ni mort, Ni becqué du becque bois (oiseau); Entendez le mai. Bonnes femmes de céans, Faites don, pour Dieu le grand, De vos biens, de vos farines, Et des œufs de vos gelines (poules); Entendez le mai.

Tirez la bourse du pendant Et regardez ce qu'il y a dedans, Pour donner à ces enfants, Qui s'en vont le mai chantant; Entendez le mai.

> ~×≈×~ II.

Je m'a levé de bon métin, Quand eu l' selot eus' cueuieche, J'a prie mè charrue chue mos reins, Mos bues dechue mè tête.

> Tralalala, i, tralalala, Tralalala, i, traine.

J'a prie mè charrue chue mos reins, Mos bues dechue mè tête, J'm'on' allèye rabourer in champ, Vouron qu' n'avò pon d'terre.

Tralalala, etc.

J'm'on' allèye rabourer in champ, Vouron qu' n'avô pon d'terre, Dos m'chemin j'a rocontrè In groue pouierèye d'cirèyeches.

Tralalala, etc.

Dos m'chemin j'a rocontré In groue pouierèye d'cirèyeches, besit en haut, j'y houle en has, deserve dus neuiejottes. Trainfah, etc.

nume en haut, j'y houle en bas, nume ve dos neuicjottes, ne nume vie foume que passot, u qu que atot sos conéches.

t ware ve foume que passôt,
't agot que atot sos couèches,
'tte a evoueve cus' chin, cus' chat,
us avue chin bian m'moudève.
'Tuatata, etc.

to a vous ve cus chin, eus chat,
to ense cuin nume in mondève,
to especia ai cione
to especia a cuinte
to especia a cuinte
to especia a cuinte
to especiale a communità a communità de comm

- Secretaria de la constanta d

the action property in moyenteein, and it controls.

You control quantit doe about, the aminot does in the aminot.

Unfailable, each

And institute destatements



Nout' couchot qu'atôt sans chemige, Que gitôt let leuchive.

Tralalala,

Nout' couchot qu'atôt sans chemige, Que gitôt let leuchive, Nout' chette qu'atôt dos l'coin d'nout' feu, Que nous fayôt dos blies.

Tralalala, etc.

Nout' chette qu'atôt dos l'coin d'nout' feu, Que nous fayôt dos blies, Et pue elle let v'léye gouter, Elle se brûlèye les griffes.

Tralalala, etc.

Et pue elle let v'lèye goûter, Elle se brûlèye los griffes, Los mouches qu'atint au pienchi, Oue s'tenint l'votre d'rire.

> Tralalala, i, tralalala, Tralalala, i, traine.

> > ~~~

### III.

Réjouissons—nous mes chers amis
Dans ce grand jour de fête,
Jamais je n'ai de grands plaisirs
Lorsque je suis à table,
Buvons, mangeons, chantons, rions,
Je suis le maître d'la maison,
Ron, hon.

Bon, bon, Content par-ci, joyeux par-là, Ma femme est morte d'aujourd'hui. Oui, oui.

Le plus beau nom qu'elle me donnait, C'était : cochon d'ivrogne, Gros mal bâti, vilain mal fait, Va-t-en faire ta besogne, T'accoûtumer à te chauffer, Car tu n'es bon qu' pour y aller.

Va, va.

Va-t'en Colas, chercher du bois, Et va-t'en donc vite à grands pas.

Va, va.

Il me fallait à tout moment Bercer l'enfant qui crie, L'envelopper bien chaudement, Lui faire de la boulie, Et puis de suite courir à l'eau, A faire laver les drapeaux.

Là, là.

Frotter par-ci, laver par-là, Dans la neige et dans les verglas.

Là, là.

Il me fallait dans la maison Arranger le ménage, Donner à boire à nos cochons, Aller tirer les vaches Et récurer poëles et poëlons, Les marmites avec les chaudrons.

Bon, bon.

Et puis dresser, sur les buffets, Les assiettes avec les plats.

Là, là.

Quand madame avait bien diné, Me disait d'un air fière : Si vous voulez aller manger, Dégagez vos manières, Il y a de la soupe et des choux, Manges-en tout ton crevé-saoùl.

Loup, loup.

La viande est là, n'y touche pas, Et relave-moi tous ces plats-là.

Là, là.

Je lui faisais encore son lit; Mais enfin pour mes peines, Je n'y couchais pas mes amis, La chose en est certaine; Il y avait d'sous la montée Un peu de paille fracassée.

Là, là.

Pour traversin, un peu de foin ; Il y avait là dedans un sac.

Là, là.

1V.

J'aveuie jeuré på Saint Colàs,
Patron de let Lôréyene,
Que j'aie m'reuie meuie me mott' souldat,
Tambour ou capitéyene,
Que d'm'on' allie logie à Taoue (Toul),
Avot ços vies barbeus de baoues;
Au diabe los suminèyeres
Ecot los missiounèyeres<sup>4</sup>

1. Séminaires et missionnaires.

Veu v'levôz, veu v'vêtizôz,
V'v'on' allôz à l'ocolle,
V'dijôz l'pâter et l'credo
Devant los mèyetes d'ocolles,
Y v'fayont débeurtiller tout haut
L'Benedicamus Domino;
Au diabe, etc.

Si v'ètes malade ie vie motont,
Chue in' pougnèye d'léyetière,
Dos lavemots d'greus ie vie boyont
Avot dos grousses trinsneuieres (seringue en sureau),
I v'bayont in' ue (œuf) penà,
Prod c'la m'poure diabe te v'la bin réfà;
Au diabe, etc.

Je v'motont dos in galâtiàs, Ç'ot bin let diabe de chambre, Sans heuche (huis) ni f'nêt' nout' poure Colàs, Pou dos piats dos pots d'chambre, On dirôt in' hopitiau, Los arignées servont d'rideaux; Au diabe, etc.

Si m'meuròz ie v'oterront,
Je fiont los feunérailles,
Je s'o vont tourtous chantont,
On dirôt dos cigailles,
On dirôt dos acoùchaoues (écorcheurs).
Qu' trèyenont let charougne au laoue;
Au diabe los suminèyeres
Ecot los missiounèyeres.

LE NOUVEL AN EN PATOIS DE LA GRANDE-VOËVRE1.

Lo bei jo, mes émins, que l'preumin de l'ennaye! Les pérans, les fliétoux, les janes émoroux S'en vont pé monts, pé vaux, corant tot com' des foux; S'at è qui v'embress' rèt pendant tot' lèt jonaye.

Les preusents, les pois d'seuq' se r'pandent è pognaye Aux dem's, aux demoinsel's on beille des joujoux Des promasses sans fin aux pours sollicitoux; Veus n'ateum' sèlet nut, que vot' bourse at vudaye.

C'te moude let, dit-on, nos viet de l'ancien temps, L'entreut'nôt l'émitié, reconcil'ot lo gens; S'let s'peut beun; mais aujd'hu ce n'at que des grimèces;

Ce n'ât qu' per intérêt qu'on vos fât des quéresses; On n'wouêt que politiqu' jusques dans les ofants \* Et tel que vos héyit vos jette au nez de l'encens.



### VI.

Quand j'atòs chie mon pèyre, Gachon et mérier, Je n'aveuie rin et fèyere, Qu'ine foume et chercher;

Voïet.

T'arez maoue d'maux m'paure houme, T'arez maoue d'maux.

Je n'aveuie rin et fèyere, Qu'ine foume et chercher,

1. Copié dans le Narrateur de la Meuse, nº 1625, 29 décembre 1825, p. 10.

Må auj'd'heuïe j'on'a ieune, C'n'ot qu' pou m'fèyere orager; Voïet, etc.

Mà auj'd'heux j'on'a ieune, C'n'ot qu' pou m'fèyere orager, All' m'ovouïe et let vingne, Sans bouïere et sans mainger; Voïet, etc.

All' m'ovouïe et let vingne,
Sans bouïere et sans mainger;
Quand je r'vins de nout' vingne,
J'soïe tout mouillet, crottet;
Voïet, etc.

Quand je r'vins de nout' vingne,
Je soïe tout mouillet, crottet,
J'm'échit dechue nout' heuche,
Et peuïe j'n'ouse cot on'trer;
Voïet, etc.

J'm'échit dechue nout' heuche, Et peuïe j'n'ouse cot on'trer, On'tre, groûs cochon, on'tre, Avance eut' rachauffer; Voïet, etc.

On'tre, groùs cochon, on'tre, Avance eut' rachauffer, J'a mie cueuïere in' belle poule, Et peuïe cot in poulet; Voïet, etc.

J'a mie cueuïere in' belle poule, Et peuïe cot in poulet ; Los ousses sont d'zous la taïe, Tins ç'ot poue ti mainger; Voiet, etc.

Los ousses sont d'zous la tâie, Tins ç'ot poue ti mainger, Et peuïe qu'ot los maingeant, Qu'ie pouvinssent t'otraindier; Voïet, etc.

Et peuie qu'ot los maingeant, Qu'ie pouvinssent t'otraindier, J'ara bin in' aut' houme Avot tet vilaine pé; Voïet, etc.

#### VII.

#### POÉSIE HISTORIOUE.

Procession à Saint-Gibrien de Moncourt (écart de Sauvigny) pour faire cesser la sécheresse, le 29 juin 1719.

O mil sept sot déich' nieuf Dou mouie de Jun l'vingt-nieuf, On v'nèye et saint Jeubrin (Saint-Gibrien). Pà tourtous les chemins.

Traveron et Sauvigney
Avôt loue bôgne eueurey<sup>4</sup>,
Que poutôt nout' Saint-Laoue (Saint-Loup),
D'argeot, qu'o vaut bin daoue.

1. Le curé de Sauvigny, en 1719, était Grimon. Il avait été vicaire de Clérey et Traveron quelques années auparavant; il était borgne. Et peuïe nout' mèyete d'ocolle<sup>4</sup>, Que n'vaut pue daoues pistoles, Poutôt l' Asperges me Et noue gach' lou pèné.

Taillocoue et Beurey
(Taillancourt et Burey),
Goussaincoue et Breuchey
(Goussaincourt et Brixey),
Jeubinville et Tiairey
(Jubainville et Clérey),
Pûn'rot et Mâtigney
(Punerot et Martigny),

Auteurville et Pâgney, (Autreville et Pagny l. bl. c.)

Hermonville et Machey (Harmonville et Maxey-sur-Meuse), Gerbonval ecôt Groue (Gerbonvaux aussi Graux), Bermont v'nèrent et Moncoue (Moncourt).

Je faut bin dire tourtous, De d'peuïe bin octante joues, L'selo (soleil) iun après l'aute Brûlò tourtous sans faulte.

Poues, febves, fruïes, seilles et bieds, Avoines, oùges étint bieds, N'y avôt pon d'herbaiges N'o preis, n'o pesturaiges.

<sup>1.</sup> Le maître d'école, à cette époque, était François Noël, qui y resta depuis l'année 1706 jusqu'en 1737. Il n'était généralement pas estimé.

Bin malheuïeraouse année, In' tarre si dassochéye, Let Mûse (Meuse) atôt si coûte, Beurey n' n'avôm' in' goutte.

Forteune o set méchancetez, Ovouïèye d'aute pertalitez Comme dos l'tôt d'Isréel On r'vie cot des saut'rell's.

C'atôt pou noue peschez, Fallôt los chuepouter, Diùe qu'on ellèye prier N'los fièm' pou c'let pesser.

Onques noue pélerins Chantant dos les chemins, Dos milles, chèye (six) atint bin Qu'atint tourtous chagrins.

Pou prier, s'ovenint Nout' Moussue Saint-Jeubrin<sup>4</sup> Epeuïe cot let Boun' Virge<sup>2</sup>, On lie d'nèye in bé cirge.

Frère Toussaint<sup>3</sup> que riôt Et que carillonnôt, Comptôt jè los denèys Que l'arôt de set joûnèye.

- 1. Monsieur saint Gibrien
- 2. Et puis encore la bonne Vierge.
- 3. Frère Toussaint était ermite ou garde-chapelle de Moncourt, depuis 1706; il mourut le 20 mai 1740, à l'âge de 70 ans.

V'let qu'on s'mot et chanter, Jeubrin, qu'ie bin aiemet Mignon d'let Virge, Oyet, Davue chaud, j'on bin' esset.

On s'o r'va o creuyant Qu' n'y arô chaing'mot d'temps, Mâ let pugnition d'Diùe D'morèye inco pavue pue.

Poutant nout' Saint Jeubrin V'lèye cot nous fèyere daoue bin, Ca n'grièm' los razins Et on fie daoue bon vin.

Et chi conséquentement, On v'ovouïat té temps Fayet bin pénitence Et v'arôt indeulgence.



#### VIII.

MARDI GRAS DE SAUVIGNY, EN PATOIS DU MÊME LIEU.

C'ot ineuïe l'màdi-gras,
Dondaine,
C'ot ineuïe l'màdi-gras,
Demain on n'mainge pue de chà,
Dondon,
Demain on n'mainge pue de chà.

Fêtons don saint Crevaz, Dondaine, Fétons don saint Crevaz, Ca d'main on mainge daoue là, Dondon, Ca d'main on mainge daoue là.

Mà qu'ot-ce qu'on coue là-bas,

Dondaine,

Mà qu'o-ce qu'on coue là-bas,

Niet don dos màdigràs,

Dondon,

Niet don dos mådigrås.

Didiche qu'ot d'sùs in ché,
Dondaine,
Didiche qu'ot d'sùs in ché,
Et l'rò dos in teum'ré,
Dondon,
Et l'rò dos in teum'ré.

Mà tout c'qui niet d'pùe bé,
Dondaine,
Mà tout c'qui niet d'pùe bé,
Ç'ot los flots d'loues chépés,
Dondon,
C'ot les flots d'loues chépés.

C'ot dos ribans d'papie,
Dondaine,
C'ot des ribans d'papie
Qu' l'ont tourtous pà dérie,
Dondon,
Qu' l'ont tourtous pà dérie.

Qu'ot-ce que ç'ot d'cie-là, Dondaine, Qu'ot-ce que ç'ot d'cie-là, J'cròs qu'çot in' avocat, Dondon, J'cròs qu'cot in' avocat.

Le v'là qu'et in rabat,
Dondaine,
Le v'là qu'et in rabat;
Qu'ot-ce qu'ot de c'provost-là,
Dondon,
Qu'ot-ce qu'ot de c'provost-là.

Avot s'bounot carré,
Dondaine,
Avot s'bounot carré,
Qu'ot-ce qu'i vont jeuger,
Dondon,
Qu'ot-ce qu'i vont jeuger.

Ç'ot l'paouere mâdi-grâs, Dondaine, Ç'ot l'paouere mâdi-grâs, Qu'ot-ce qu'i loue z'et fâ, Dondon, Qu'ot-ce qu'i loue z'et fâ.

Mådigrås n'ème soupè,
Dondaine,
Mådigrås n'ème soupè,
Si v'velet lit dounet,
Dondon,
Si v'velet li dounet.

Caoupet haut, caoupet bas, Dondaine,

Caoupet haut, caoupet bas, Mà caoupet-lie tout pien d'chà, Dondon, Mà coupet-lie tout pien d'chà.

Si v' n'os pont d' caouté,
Dondaine,
Si v' nos pont d' caouté,
Dounet-lie l' mouché,
Dondon,
Dounet-lie l' mouché.

Qu'ot ç'ot d' ços faoues-ci,
Dondaine,
Qu'ot ç'ot d' ços faoues-ci,
Ch' dos bourriques devant dérie,
Dondon,
Ch' dos bourriques devant dérie.

C'ot l'rô quie venont quérie,
Dondaine,
C'ot l' rô qu'ie v'nont quérie,
V'là qu'ie l'vont f'ziïe,
Dondon,
V'là qu'ie l'vont f'ziïe.

Tot v'là avot in' civèyere,
Dondaine.
Tot v'là avot in' civèyere,
Ç'ot pou l' fout' dos let rivèyere,
Dondon,
Ç'ot pou l' fout dos let rivèyere.

#### TRADUCTION DE LA CHANSON PRÉCÉDENTE.

C'est aujourd'hui le mardi-gras,
Dondaine,
C'est aujourd'hui le mardi-gras,
Demain on ne mange plus de vian

Demain on ne mange plus de viande, Dondon,

Demain on ne mange plus de viande.

Fêtons donc saint Crevaz<sup>1</sup>, Car demain on mange du lait.

Mais qu'est-ce qu'on court là-bas, : Il y a donc des mardi-gras (mascarades).

Claude qui est sur un chariot, Et le roi sur un tombereau.

Mais tout ce qu'il y a de plus beau, Ce sont les flots de leurs chapeaux.

Ce sont des rubans de papier Qu'ils ont tous par derrière.

Qu'est-ce que c'est de celui-là ; Je crois que c'est un avocat.

Le voilà qui a un rabat; Qu'est-ce encore de ce prévôt-là.

1. Le mardi gras n'est point un jour fêté par l'Eglise; il est, au contraire, l'objet des censures ecclésiastiques, en raison des excès auxquels beaucoup ont l'habitude de se livrer. Ce jour, nommé dans les provinces du midi de la France S. Crapazi, est appelé saint Crevaz en Lorraine, parce que les intempérants boivent et mangent à l'excès. Ainsi, vouer quelqu'un à saint Crevaz, c'est, suivant le langage figuré du peuple, désirer qu'il (crève) meure.

Avec son bonnet carré, Qui est-ce qu'ils vont juger.

C'est le pauvre mardi-gras; Qu'est-ce qu'il leur a fait.

Mardi-gras n'a pas soupé, Si vous voulez lui donner.

Coupez haut, coupez bas.

Mais coupez-lui tout plein (beaucoup) de viande.

Si vous n'avez point de couteau, Donnez-lui tout le morceau.

Qu'est-ce que c'est de ces fous-ci, Sur des bourriques (anes) le devant derrière?

C'est le roi qu'ils viennent chercher, Voilà qu'ils le vont fusiller.

En voilà avec une civière, C'est pour le jeter dans la rivière.



CHANSON BADINE.

Refrain.

Ah! ne vous zeste, zeste, zeste, Ah! ne vous estimez pas tant.

A vous fières gens de la ville, Ah! ne vous estimez pas tant. Vous nous traitez d'imbéciles Parce que j'sons des paysans.

Ah! ne vous, etc.

Si vous avez les cheveux poudrés, Ah! ne vous estimez pas tant. Au moulin quand nous allons Les nôtres le sont tout autant.

Ah! ne vous, etc.

Si vous avez des beaux plumages, Ah! ne vous estimez pas tant. Les dindons de not' village Sur la queue en ont autant.

Ah! ne vous, etc.

Si vous avez des belles dentelles, Ah! ne vous estimez pas tant. Si les nôtres n'sont pas si belles, Nous ne devons rien au marchand.

Ah! ne vous, etc.

Si vous avez des beaux carrosses, Ah! ne vous estimez pas tant. Bien souvent ce n'sont que des rosses Par devant et par dedans.

Ah! ne vous, etc.



# X.

#### RONDEAU.

Nous avons un charmant rosier (bis), Qui porte rose au mois de mai (bis).

Entrez, entrez, charmant rosier (bis), Et puis vous embrasserez La rose que vous aimerez.



XI.

#### AUTRE RONDEAU.

En passant par la Lorraine
Avec mes sabots,
J'ai rencontré trois capitaines
Avec mes sabots dondaine, avec mes sabots (bis).

J'ai rencontré trois capitaines Avec mes sabots, L'un me prend, l'autre m'emmène Avec mes sabots, etc.

L'un me prend, l'autre m'emmène Avec mes sabots, Et l'autre m'appelle vilaine Avec mes sabots, etc.

Et l'autre m'appelle vilaine Avec mes sabots, Je ne suis pas si vilaine Avec mes sabots, etc.

Je ne suis pas si vilaine
Avec mes sabots, •
Car la reine est ma marraine
Avec mes sabots, etc.

Car la reine est ma marraine Avec mes sabots, Elle m'a donné pour étrennes Avec mes sabots, etc.

Elle m'a donné pour étrennes Avec mes sabots, Un bouquet de marjolaines Avec mes sabots, etc.

Un bouquet de marjolaines Avec mes sabots, S'il fleurit, je serai reine Avec mes sabots, etc.

S'il fleurit, je serai reine Avec mes sabots, S'il ne fleurit pas, de même Avec mes sabots, etc.

S'il ne fleurit pas, de même Avec mes sabots, Il a fleuri, je suis reine Avec mes sabots, etc.



## XII.

## AUTRE RONDEAU.

J'ai trente-six filles à marier, Et je n'ai rien z'a leur donner, Comment, comment, comment, Marierai-je tant d'enfants?

Belle, on dit que vous vivez d'amour (bis), Faites un tour, un demi-tour, Embrassez tous vos amours.

-

# XIII.

RONDEAU.

Refrain.

La violette se double, double, La violette se doublera.

J'ai z'une commission à faire, Je n'sais à qui la donner, Si j'la donne à l'alouette, Ma commission se saura.

La violette, etc.

Si j'la donne à l'alouette, Ma commission se saura, Si j'la donne au rossignol, Ma commission se fera.

La violette, etc.

Si j'la donne au rossignol, Ma commission se fera; Le rossignol prend son vol, Au château des dames s'en va.

La violette, etc.

Le rossignol prend son vol, Au château des dames s'en va; Bonjour l'une et bonjour l'autre, Bonjour mam'zelle qui voilà.

La violette, etc.

Bonjour l'une et bonjour l'autre, Bonjour mam'zelle qui voilà ; Voici une lettre que j'apporte De votre frère Nicolas. La violette, etc.

Voici une lettre que j'apporte De votre frère Nicolas, Et marque sur cette lettre Que vous ne l'oubliez pas.

La violette se double, double, La violette se doublera.

#### XIV.

#### AUTRE RONDEAU.

Hélas! mesdames, où allez-vous com'çà,

Beau cordonnier, nous vons nous promener.

Hélas! mesdames, vous userez vos souliers.

Beau cordonnier, vous les raccommoderez.

Hélas! mesdames, qui est-ce qui m'les paiera.

Beau cordonnier, c'sera celle que t'attrapperas.

# XV.

#### AUTRE RONDEAU.

Nous étions trois filles, toutes les trois sœurs, On nous fit chacun' un petit jupon blanc. Tout autour galonné, galonné, Tout autour galonné d'argent. On nous fit chacun' un p'tit jupon blanc, J'étais la plus jeune et j'eus le plus grand. Tout autour, etc.

J'étais la plus jeune et j'eus le plus grand, Avec les rognures j'en ai fait des gants. Tout autour, etc.

Avec les rognures j'en ai fait des gants ; Je ne les mettrai que deux fois par an. Tout autour, etc.

Je ne les mettrai que deux fois par an, Le jour de mes noces, qui sera l'plus charmant. Tout autour, etc.

Le jour de mes noces, qui s'ra le plus charmant, Et le lendemain, qui s'ra l'plus chagrin. Tout autour galonné, galonné,

Tout autour galonné, galonné, Tout autour galonné d'argent.

# XVI.

#### AUTRE RONDEAU.

Par derrière chez mon père, Vive l'amour,
Une rose il y a.
Vive ci, vive ça, tralala,
Une rose il y a,
Vive la rose et le lilas.

J'demandis à mon père, Vive l'amour. Quand est-ce qu'on les cueillera. Vive, etc.

Mon père me répondit, Vive l'amour. Quand la saison viendra. Vive ci, etc.

La saison est venue, Vive l'amour. Mon père n'en parle pas. Vive ci, etc.

Je pris mon échelette, Vive l'amour, Et puis je la cueilla, Vive ci, etc.

Et je la portai vendre, Vive l'amour. Sur le marché du roi. Vive ci, etc.

# XVII.

27882

CHANSON.

Mergouton vè et l'iau, Evoq sou creuchon.
Lè font'notte étôt crûze,
Elle cheuièye è fond.
Aïe, aïe, aïe, aïe,
Dijôt Mergouton.

Lè font'notte étôt crûze, } bis. Elle cheuièye è fond. Toulè vie t'è pessire, Tròs bés jiones gaichons.

Aïe, aïe, etc.

Toulè vie t'è pessire, Tròs bés jiones gaichons. Qu'ot-ce que v'donn'rò, mè mie, Je vos retirerons.

Aïe, aïe, etc.

Qu'ot-ce que v'donn'roz mè mie, Je vos retirerons. Je n'è rin è v'donnire. Si ce n'étôt m'creuchon.

Aïe, aïe, etc.

Je n'è rin è v'donnire, Si ce n'étôt m'creuchon. Doune moins que celet mè mie, Je te robrasserons.

Aïe, aïe, etc.

Doune moins que celet mè mie, } bis. Je te robrasserons. Robrassème chue lè bouche, Et robrassème chue l'front,

Aïe, aïe, aïe, aïe, Dijôt Mergouton.

-280-

XVIII.

RONDEAU.

Laquelle choisirez-vous,

Dans ce joli jardin d'amourettes, Laquelle choisirez-vous, Dans ce joli jardin d'amour.

La belle, ce sera vous, Dans ce joli, etc.

La belle embrassez-nous, Dans ce joli, etc.

La belle retirez-vous, Dans ce joli, etc.



#### XIX.

A Vouthon-Bas (Meuse), les enfants avertissent les fidèles des trois coups des offices de ténèbres par les chants suivants, après quoi ils font entendre un roulement de crécelles.

Voilà le premier coup, Mesdames, entendez-vous. Voilà le second coup, Mesdames, habillez-vous. Voilà le dernier coup, Mesdames, dépêchez-vous.

A Bonnet (Meuse), les enfants crient pour annoncer les mêmes offices :

V'là l'duzieme cawe, hèye, V'là l'duzieme cawe, hèye, V'là l'darèye cawe, hèye.



XX.

CHANSON.

Quand j'atôs chie nous gos, Qu'j'avôs quinze ans, On m'rébiièye de pire qu'en parc, Coume i vrai galant.

Sapristi,

On m'rébiièye de pire qu'en parc Coume i vrai galant.

J'avòs n'belle payere de guettes, Dos sabots niùes, On m'ovouyà gouadier noue vaches, Ainsi qu'noue bues.

Sapristi, etc.

J'avos in' belle cueulotte A la brayotte, Qui me bout'nôt on'tre los jambes, Avot i bouton.

Sapristi, etc.

J'avòs n'belle veste neuïere, Cousue d'fie bianc : On me peurnôt på l'devant Pou i président,

Sapristi, etc.

J'avôs in' belle cravate De fin canevas. Que me bieucôt dezous la gaoule Avot i cadenas.

Sapristi, etc.

J'avòs in' belle perruque A tròs martiaux; On me peignôt fâtes et dimoches Avot i ratiau.

Sapristi,

On me peignôt fâtes et dimoches Avot i râtiau.



## XXI.

# MÊME CHANSON QUE LA PRÉCÉDENTE AVEC QUELQUES VARIANTES.

Quand j'atoïe chi mon père, Je n'avoïe qu' quinze ans, J'alloïe ouader los bues aux champs Coume i vrai galant.

Sacriïer.

J'alloïe ouader los bues aux champs Coume i vrai galant.

J'avoïe i bê chépê A tros ponnetus (cornes), Que me coûtôt cinquante niûe sous, Mogne in p'tiot écu. Sacriïer, etc.

J'avoïe in' belle perreuque A tros martiaux ; J'lé dacmoloïe fêtes et dimoches Avot i râtiau.

Sacriïer, etc.

J'avoïe in' belle cravate De fin bourras, Qu' me r'levôt på d'zous let gaoule Avot i cadenas.

Sacriïer, etc.

J'avoïe in' belle chemise De fin canevas Que m'grattôt la pare de fesses Dou haut on bas.

Sacriïer, etc.

J'avoïe in' belle cueulotte A la braïotte ; La bavaroise atôt d'ser bianc, Que r'luzôt coume de l'argent. Sacriïer, etc.

J'avoïe i bel hébit nò Couseu d'fie bianc; On me purnôt pertout let ville Pou i président.

Sacriïer, etc.

J'avoïe dos bês soulés O pês d'chaton ; On me purnot pertout let ville Pou Napoléion.

Sacriïer, etc.



# XXII.

NOOUÉ.

Colàs, v'là Nooué qu'ot v'neu, Mot lè souche dechue nout'seu, Eur'ouéet' don in bé charbon, Ços ofants-là l' sousieuront.

Qué vot (vent) qu' doune? — Mà ç'ot l'Téheut, Jean n'vinre'me, ca lè pieuche cheut, On n'gitrôme in chin è l'euche, Mè foume, apoute-mi lè creuche.

Franços, vinoz voire l'ofant, T'ming'ré lè quiche ot r'venant, Ca j'crò bin qu' tè foume lè fât; I m'sonne que j'dò o n'avouïe in' pà.

Colàs, t'ovirête sans rin?

Ços houmes-lè ça n'change (songe) è rin:

J'li donnereuïe bin d'noute véïen (pelle à feu)!

— Ç'ot vrà, foume, j'n'y chongeôme z'ot bin.

Mà qu'ot-ce que t'veux que j'poutié? Daoue là (du lait) pou li féiere do blie? Nout' vache n'ot n'è pu essez, Pisqu'elle ferait bintoue vé.

Si j'avins tiè nout' cochon, J'pout' reuie ine échitève de chons; Mà doune-mi ine pagneréie d'ues, Ça vôret meuïe poue noute bon Diue.

Babotte, qu'ot-ce que t'li poutré?
J'li poutra in bé drépé
Avot in maoue bé beguin,
Et m' n'houme ine tripe de boudin.

Et ti Jeannette, qu'ot-ce que t'donneré? J'li donnera n'paiïre de soulés Avot in bé davotèye, Ecot ine paillasse pou s'lèye.

J'lie pout'ra nout' bie (berceau) tout niù, D'peuïe trôje ans on n'y cueuëeche pu, Ecot ine petiote jaquotte, Et in mouché (morceau) d'noute michotte.

Mà montrème don nout' Nanette, Lo moufieu et co los guettes; Mà ça iot bin trop grand frère; Ç'ot don pou l'père et lè mère.

V'là l'diréie que vint d'siner, L'oïève bin carillouner, Les tioches sinont l'Glouria. Ma fo, ç'ost tant pèye qu'ç'ot fât.



## XXIII.

#### LE MAI OU TRIMÒZA.

Quand v'arò z'enie pà li prés, Que v'li trouv'rò co chi bés, Li Jasu on sôt loué, Di chet divine boun'tè, O trimòzà.

Ç'ost li må, ò bé mà, O ç'ost li bé moue di må.

Not' Pierot et not' Diaudot.
Fiont moue bin' li apoulots,
Quand i s'ront i poue pu grands,
L'apanront li meutèye d'ticherand.

O trimòzà, etc.

Si ve n'veulez rin douner, Eun' nous fiémes tant arr'ter, Ca ailloue i faut eller Pou gaignie tantoue li souper. O trimòzà, etc.

Si quelque chose tombe dans la bourse ou le panier, les jeunes filles chantent :

Not' dame no vous remarcions De vos binfâts, de vos présents; Mâ ce n'ost mi pou nous ços dons, Ç'ost pou li virge inco s'n'afant. O trimòzâ, etc.

Si rien ne tombe dans la bourse, le dernier couplet se remplace par cette malédiction.

J'avons chanté, mà j'déchantons, J'avons béni, mà j'maudissons ; J'vo souhaitons autant d'afants Qui n'iè d'pierottes dedos li champs. O trimòzà, etc.

-380-

#### XXIV.

REFRAIN D'UNE CHANSON CONCERNANT LE CHATEAU DE BRIZEY.

> Lè bombarde, Que bin arde, N'eé mi opêchè, Que l'châté De Breuchey E n'sôt bin âdè.

> > -380

# XXV.

# UNE CHANSON LORRAINE EN L'HONNEUR DU ROI STANISLAS.

CHANSON VILLAGEOISE EN DIALOGUE,

Sur l'air de Brugnette.

GARO. LVBIN.

#### GARO.

Ç'Aı! rions, chantons, compère, Et point de sôcis: J'allons fêter lo bé-pere Di rô de Péris. Di rô de Péris, compère! Di rô de Péris.

#### LVBIN.

N'AS-CE meû note bon Sire, LO Rô STANISLA? Que l'a dégne, qu'on l'edmire Et qu'on l'aimeûsse ca! Et qu'on l'aimeûsse ca! compère! Et qu'on l'aimeûsse ca!

#### GARO.

Oui, ça lù, que tant on vante, Et si jeustement : Çat ein Prince, qu'en vôt trente, Et qui meuïe l'entend, Et qui meuïe l'entend, compère! Et qui meuïe l'entend.

Nanceïe at ein empiraïe,
Depu qui baiti,
Non, jemais i ne fut faie,
Qui si ben œuvrit,
Qui si ben œuvrit, compère,
Oui si ben œuvrit.

#### GARO.

I vo chainge les Maijures
En de grands pailais,
Et fât des enjolivûres,
Qu'on ne vit jamais,
Qu'on ne vit jamais, compère!
Qu'on ne vit jamais.

#### LVBIN.

Sai piaice a tôte en sceulpture En marbre, en pilliers; Ç'a des fleurs, de lai dorure, Jusques à guêurniers, Jusques à guêurniers, compère! Jusques à gueurniers.

#### GARO.

Quoites pôtes, en grillaige,
Dein got tot nôvé,
L'i font si clairement cortége,
Que ren n'a pû bé,
Que ren n'a pû bé, compère!
Que ren n'a pu bé.

D'i moïetan sort la streucture D'ein grand pi d'esta: De soù genre lai figure Seroit drote en hà, Seroit drote en hà, compère! Seroit drote en hà.

#### GARO.

Je ne vorôme, en nature,
Po ben des Looïs
Ete dans telle posture
Tojo sû mes pids,
Tojo sû mes pids, compère!
Tojo sû mes pids.

#### LVBIN.

Ate tra de soûne histoire, Ç'ât les pôres gens : Dans soû cœur et sai mémoire, I sont ses enfants, I sont ses enfants, compère! I sont ses enfants.

#### GARO.

Mas s'çais tu ben qu'i les leûge Et qu'i les neûrit? Que celai fa soûn éleûge, Meiêuë qu'âcun écrit, Meiêuë qu'âcun écrit, compère! Meiêuë qu'âcun écrit.

I dotte et mairie zos feilles,
Ai de bons pairtis.
Mas i campe les Godreilles,
En caige à Glaicis,
En caige à Glaicis, compère.
En caige à Glaicis.

#### GARO.

L'ai volu qu'on enseigneusse, Nos gaichons pô ren, Que zos mâtes en ranteusse, Di fond de sou ben, Di fond de sou ben, compère! Di fond de sou ben.

#### LVBIN.

Et quand je sommes mélaides,
'L'a des Mèdecins,
Que l'envoië et des remèdes,
Po nos rende sains,
Po nos rende sains, compère!
Po nos rende sains.

#### GARO.

I no encâ des Frères Cirurgins vantés, Chémistes, aipotiquères, Axparimentés, Axparimentés, compère! Axparimentés.

Point ne vut que je plaindinssent Que quoique scévans, Voyant nos faits, ne deüjinssent, Plaidez mes afans, Plaidez mes afans, compère! Plaidez mes afans.

#### GARO.

Lai fa compter grosse soumme,
Po rematte en pids
Ç'os, que lai fortune essoumme,
Merchands déconfis,
Merchands déconfis, compère!
Merchands déconfis.

#### LVBIN.

I vut ca, que l'on pràcheusse L'Evangile à champ, Qu'à pores gens l'on baieusse, De l'argent comptant, De l'argent comptant, compère! De l'argent comptant.

#### GARO.

Sai novelle Acaidémie
Fa ben pu de brut
I fat éte bon génie,
Pô qu'on sô reçu,
Pô qu'on sô reçu, compère!
Pô qu'on sô reçu.

Les gens qu'ont bonne l'oquence
Et qu'ecrivont ben
Entrons, lai pà préference
A gens, queun' d' jont ren,
A gens, queun' d' jont ren, compère!
A gens, queun' d' jont ren.

#### GARO.

Ce grand Roi ne s'éteudie, Qu'ai baier tojo, I n'étend mi, qu'on l'en prie, A devant i corre, A devant i corre, compère! A devant i corre.

#### LVBIN.

Les jos Fètes de lai Virge, Ne l'aites pai vû? Ai Bonsecours, comme ein Cirge; I fond devant Dù, I fond devant Dù, compère! I fond devant Dù.

#### GARO.

Assi di Ciel ait i graice,
Ses jòs sont bénis,
I voit son Auguste Raice,
Dans trois petias fils,
Dans trois petias fils, compère!
Dans trois petias fils.

#### LYBIN.

Sans compter tant de Basselles.
Dont l'a cò Papa,
Tôtes ben faites et belles,
Pu saiges en ca,
Pu saiges en ca, compère!
Pu saiges en ca.

#### GARO.

A donc que ses ans faiënssent Les jours de Noüé, Et qu'ai l'aige y l'ou moinissent De Methieuselé, De Méthieuselé, compère! De Méthieuselé.

#### LVBIN.

Jerni, je grille de boire
Vite ai sai santé,
Je chanterons meiüe sai gloire,
Quand j'aurons pinté,
Quand j'aurons pinté, compère!
Quand j'aurons pinté.

# ÉPITRE EN PATOIS

# ADRESSÉE PAR LES HABITANTS DE GÉRARDMER

A S. EXC. LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,

EN 1809.

COMPOSÉE PAR M. POTTIER, CURÉ DE CETTE COMMUNE.

# NOTICE.

Au commencement de ce siècle, la France nouvelle, que la révolution de 1789 avait faite, se constituait, et la statistique s'appliquait à en dénombrer toutes les forces et les richesses pour apprendre à les développer. On avait compris que cette science nouvelle, par ses recherches et par ses chiffres, est un des éléments de la puissance et de la prospérité d'un état; rien n'échappait à ses études, à ses investigations.

Or, comme la variété des dialectes parlés en France avait appelé particulièrement l'attention des linguistes, on voulut se rendre un compte exact de cette diversité. Les travaux de la philologie française, antérieurs à ce siècle sur les dialectes parlés chez nous du nord au midi, étaient trop systématiques, ou trop incomplets, ou faits sans vue d'ensemble ; la science ne pouvait en accepter les conclusions.

C'est alors que l'on conçut peut-être l'idée d'un labeur immense qui consistait à réunir de tous les points de la France des échantillons de tous nos patois et dialectes; on pensait, sans doute, avec raison, qu'une étude comparative pourrait en faire sortir des faits scientifiques. Que cette pensée ait été entrevue avec ses conséquences, d'une façon plus ou moins complète, toujours est-il que M. Coquebert Montbret, chef du bureau de la statistique au ministère de l'intérieur, fut chargé de demander par voie officielle à tous les préfets et sous-préfets de l'Empire des notices sur le langage des diverses populations du pays avec des pièces originales de leur littérature. L'envoi fut fait, mais il ne parait pas qu'il ait servi à un travail quelconque d'analyse ou de synthèse sur nos patois.

Néanmoins, le ministère possédait dans ses cartons une masse de documents précieux. On les voit employés, sous la Restauration, mais sans indication de source, à grossir les Mémoires de la Société des Antiquaires de France. Plus tard, M. Coquebert Montbret lui-même les reprend dans cette collection archéologique, pour en former un volume in-8°, qui, outre la traduction de la Parabole de l'enfant prodigue dans presque tous les patois de la France, contient quelques glossaires particuliers, des observations, des études particulières sur nos dialectes, dont plusieurs sont dues aux correspondants de la Société des Antiquaires; mais, il faut le dire, le texte du patois est, en général, si étrangement défiguré

par les copistes ou par les imprimeurs, qu'il est impossible d'en tirer un parti réellement sérieux.

Ces archives littéraires et linguistiques, qui auraient pu servir à une vaste enquête, sont malheureusement incomplètes. Nous avons pu nous en assurer sur une copie exacte que possède M. Burgaud des Marets, en 4 vol. infolio. Il y a nombre de pièces absentes; quelquefois il ne reste pas même de trace de la correspondance des préfets de certains départements avec le ministre de l'intérieur au sujet des questions qui leur étaient posées.

Quelle que soit la cause de ces disparitions, nous n'en avons pas moins à déplorer, pour notre part, la perte complète des documents qui concernaient les patois de la Lorraine. Les préfets de notre province ont assurément répondu; mais leurs envois, leurs lettres même, qui devaient renfermer des pièces importantes, font défaut dans cette belle collection. Ces papiers curieux ont été prêtés, sans doute, distribués entre les mains des amateurs, et si bien égarés définitivement, qu'il n'y en a pas le moindre vestige dans les archives dont nous parlons. La Lorraine semble n'avoir pas existé pour la statistique des dialectes, entreprise en 1806, et dont les travaux durèrent cinq ou six ans.

Nous sommes porté à croire que l'Epitre des habitants de Gérardmer faisait partie des documents envoyés par le préfet des Vosges. Outre que la date de 1809 nous est donnée par un manuscrit fait du temps de l'auteur, le début même de la pièce nous en donne la preuve : ce premier vers « Votre Excellence est bien aise de savoir comment on parle à Gérardmer », ne peut être qu'une réponse à une question posée, et il est probable que c'est au curé Pottier que le sous-préfet de l'arrondissement avait communiqué la demande du ministre.

M. Pottier répondit d'une façon remarquable, qui restera, nous le croyons, comme un témoignage historique de l'état de Gérardmer et des mœurs des habitants au commencement de ce siècle<sup>4</sup>.

Telle est, pour nous, l'origine de cette remarquable Epitre. Nous sommes également persuadé que M. Pottier dut ajouter à son envoi la Parabole de l'enfant prodigue, parce que cette traduction était demandée par le bureau de statistique, et que nous possédons un ancien manuscrit fait à Gérardmer, contenant seulement l'Epitre et la Parabole<sup>2</sup>.

Nous avons insisté sur cette origine, parce qu'il y a une tradition et des manuscrits qui témoignent que l'*E-pître* a été adressée à l'impératrice Joséphine, le 25 juillet 1809, à Plombières. Celle-ci est-elle antérieure à l'autre? Les archives eussent pu nous le dire; mais les pièces probantes n'y existent plus. Nous avons, toutefois, des conjectures assez puissantes pour soutenir notre assertion. L'*Epître*, en effet, répond à une question venue de haut lieu, et on sent que l'auteur a saisi une bonne occasion pour exposer à un ministre tout puissant les moyens de venir en aide aux *pauvres ouvriers* de Gérardmer. Elle a donc une double raison d'être. A quoi, au con-

<sup>1.</sup> Cela nous paraît d'autant plus vrai que la Statistique des Vosges, par le citoyen Desgouttes, préfet, ne consacre que dix lignes à cette commune.

<sup>2.</sup> La traduction envoyée par M. Richard à la Société des Antiquaires n'est point la même; elle est d'un patois presque illisible. Celle du curé Pottier a été publiée par nous pour la première fois dans notre Coup d'œil sur les patois vosgiens.

traire, eût pu servir une pétition en patois à bout portant à l'impératrice? En quoi l'eût intéressée une description inintelligible pour elle, même avec une traduction? Nous comprenons que, dans sa curiosité, elle ait voulu entendre le chef d'une députation d'une commune lointaine lui parler son singulier patois; et c'est ce qui arriva. M. Pottier, se rendant à son désir, lui adressa un compliment en vers qui a été réellement débité à Plombières, et qui est cousu à l'*Epître* dans un manuscrit de la main même de l'auteur, que nous possédons. Il n'est pas possible que Joséphine ait subi la lecture de cent vingt-six vers d'un langage incompréhensible. M. Pottier, dans sa nouvelle rédaction, a remanié l'Epître au ministre et y a rattaché des compliments à l'impératrice, à laquelle il la présentait. Cette copie ne doit assurément être que la seconde forme de l'Epitre.

Bien qu'il en ait été répandu quelques exemplaires manuscrits, nous pouvons affirmer qu'elle est presque inconnue des Vosgiens<sup>1</sup>. Jusqu'à ces derniers jours même, nous croyions que cette pièce était inédite, qu'on n'en avait, du moins, publié qu'une trentaine de vers dans un ouvrage sur les Vosges. Le hasard seul vient de nous la faire découvrir tout entière dans le tome IV (2° série) des Mémoires de la Société des Antiquaires de France (année 1855). Elle avait été envoyée par M. Richard, de Remiremont; mais elle est restée si obscurément enterrée dans cette collection, que personne ne l'a citée jusqu'à présent, que nous sachions<sup>2</sup>. M. Richard lui-même, qui

<sup>1.</sup> Les manuscrits se sont perdus. Ceux que nous possédons, nous les devons à l'obligeance de M. l'abbé Maingon, aujourd'hui curé à Mandray (Vosges), qui les tient de la succession de M. Pottier.

<sup>2.</sup> Elle n'est citée par aucun bibliographe ou philologue.

a pris soin de réunir en deux volumes tous les opuscules qu'il a publiés, et renvoie souvent à ses divers travaux, ne cite nulle part cette *Epitre* si curieuse, ou n'y fait pas allusion.

C'est donc avec surprise et plaisir que nous l'avons rencontrée. Notre plaisir, toutesois, n'a pas tenu devant les sautes manisestes de l'éditeur ou du typographe. Outre que M. Richard la croit, mais à tort, composée en 1812, son texte patois est loin d'être irréprochable, et la traduction jette parsois dans d'étranges erreurs. Fautive, ignorée et sans commentaires, cette publication était et est encore comme non avenue.

Aussi nous croyons qu'une édition nouvelle, faite sur des documents authentiques, accompagnée de notes et destinée aux Lorrains, peut être utile à l'histoire du pays et à l'étude du patois. Avant de connaître celle de 1835, qui ne nous confirme que mieux dans notre pensée, nous nous plaisions un jour à annoncer que cette œuvre ne périrait pas; notre espoir en est encore plus certain, car nous la confions à la Société d'Archéologie lorraine.

Louis JOUVE.

#### OBSERVATIONS SUR LA PRONONCIATION.

L'apostrophe remplace toujours la lettre e; elle est destinée à faire sonner la consonne sur laquelle elle s'appuie.

H est toujours aspirée, mais elle procède plutôt du palais que du gosier.

1. Nous citerons, entre autres, celles-ci, qui, du reste, est la plus forte : " Nos femmes font du satin; c'est pour ce pays-ci une fort bonne chose. " Il faut lire salin.

IN est une nasale particulière à la Lorraine ; il est impossible d'en noter la prononciation.

Le son représenté par o est toujours bref, comme dans abricot; celui qui est représenté par o se rapproche un peu de l'a.

Le son représenté par è est bref comme dans paquet.

YE (yeu) est une syllabe féminine qui correspond à notre ille; knôye, quenouille. Nous écrivons y' devant une consonne, quand cette muette ne doit pas compter dans le vers.

Y entre deux voyelles, se prononce toujours séparément comme dans payen; il fait l'office d'une consonne.

Y nous a servi, dans quelques cas particuliers, pour mouiller la consonne qui le précède. Il n'est alors qu'un signe, à défaut d'autre plus connu, pour indiquer que la consonne qu'il affecte est modifiée dans sa prononciation, comme, par exemple, e dans « il mangea », et la cédille dans « il lança. » Ainsi le d, le t, etc., suivis d'un y, deviennent en style d'école dieu, tieu, etc.: potyi, partir, ne peut s'écrire intelligiblement dans notre langue sans une convention ou une explication préalable; y mouille t, d, comme i mouille l ou ll.

Nous écrivons dès, nos, au lieu de dè, no, quand il faut faire sonner s devant une voyelle; de même  $b\dot{e}$ , bien, devant une consonne et bé-n devant une voyelle pour faire sonner n sur le mot qui suit.

En général, nous nous sommes attaché à n'introduire dans le texte aucune lettre qui ne se prononce. Nous avons fait exception pour la conjonction et pour un trèspetit nombre de mots que l'on reconnaîtra facilement.

ÉPITRE EN PATOIS ADRESSÉE PAR LES HABITANTS DE GÉRARD-MER A S. EXG. LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, EN 1809, COMPOSÉE PAR M. POTTIER, CURÉ DE CETTE COMMUNE.

4

Seigneur, vot' Excellence o bé-n ah' de saoue Inoq o prôche è Girômouè.

Et je lo son tan bé de povo dire ènn foue

Que de met' Français è n'i pouè.

Seigneur, votre Excellence est bien aise de savoir — Comme on parle à Gérardmer. — Et nous le sommes autant de pouvoir dire une fois — Que de meilleurs Français il n'est pas.

2.

Vos ollè cét' trovè grôssi not' Girom'heye.

Må fau bé possè, monseigneur,

Q'not' sentimo vau mè, qu'el o quéq' peu pi beye,

Et q'not' longue èn' vau mi not' cœur.

Vous allez certes trouver grossier notre langage de Gérardmer.

— Mais (il) faut bien penser, Monseigneur, — Que notre sentiment vaut mieux, qu'il est quelque peu plus beau — Et que notre langue ne vaut pas notre cœur.

8

E n'i po l'empereur ré d'mèt' que neu montaine.

E n'i pohène, ou ç'no ré d'li,

Qu'o r'nôtesse jema quéque peute trouaine.

Oh! d'hé li q'je n'prého ré d'pi.

Il n'est pour l'empereur rien de mieux que nos montagnes. — Il n'est personne, ou ce n'est rien de lui, — Qui en raconte jamais quelque vilaine aventure. — Oh! dites lui que nous n'aimons rien plus.

4.

To quan q'fau de soudar, j'n'on mi èvi in r'belle. En fau pouè d'gendarme toci Po far potyi au jo terti ço qu'o-z épelle :

El o von et n'déserto mi.

Tontes les fois qu'il faut des soldats, nous n'avons pas eu un rebelle. — Il ne faut point de gendarmes ici — Pour faire partir au jour tous ceux qu'on appelle : — Ils s'en vont et ne désertent pas.

5.

Je n'son mi bé hostou, vo lo pô bé sooue ;

Je n'on mi dou procès par an.

Neu contribution èss' péyo bé tocoue;

L'an-ci j'n'on èvi qu'in sorjan.

Nous ne sommes pas bien turbulents, vous le pouvez bien savoir; — Nous n'avons pas deux procès par an. — Nos contributions se paient bien toujours; — Cette année nous n'avons eu qu'un sergent (huissier).

6.

Je fron steu bé d'vo dir', po in peu pi vo piare,

Cou q'ç'o do péï ci, çou q'ç'o

D'not' foçon de viquè qu'o extraordinare.

Je lo diron dò not' prôch'mo.

Nous ferons peut-être bien de vous dire, pour un peu plus vous plaire, — Ce que c'est (de ce pays) que ce pays, ce que c'est — Que notre façon de vivre qui est extraordinaire. — Nous le dirons dans notre langage.

7.

Je d'mouro dò lé Vôge et dò in fameu léye.

Ouss viss qu'èss' seusse, o lo sè bè,

Se c'n'ir' de Girômouè, steu co quéq' peu Nancéye,

Lè Lorraine èn serò cét' ré.

Nous demeurons dans les Vosges et dans un lieu fameux. — Où que ce soit, on le sait bien, — Si ce n'était de Gérardmer, peut-être encore quelque peu Nancy, — La Lorraine ne serait certes rien.

8.

S'o voiyin, Monseigneur, tan de pir, tan de reuche, Qu' èvo do slè je son spandi,

Et s'o no voyin fare in fremége ou dé peuche,

Oh! vo sré cét' bé-n ébaubi.

Si vous voyiez, Monseigneur, tant de pierres, tant de roches, — (que parmi cela) parmi lesquels nous sommes épars, — et si vous nous voyiez faire un fromage ou des poches, — Oh! vous seriez certes bien étonné.

9

Je féyo not' canton, j'non qu'in quiré, qu'in mâre, Et nos on troze section.

E fau bé pi d'in jo è çôlo q'vouron fâre Lo tò dè dèrére môhon.

Nous faisons notre canton, nous n'avons qu'un curé, qu'un maire, — Et nous avons treize sections. — Il faut bien plus d'un jour à ceux-là qui voudront faire — Le tour des dernières maisons.

10.

E'ni mohovorou, tot au mon heuy' cent deuze; Quéqu'ène è douze oure de lan.

Prèq' to potyo (c'o cét' ènn' bé mah cheuse),

Lo léye o rèle et bé méchan.

Il en est par-ci par là, tout au moins huit cent douze; — Quelques-unes à deux (heures) lieues de loin. — Presque tout partout (c'est certes une bien mauvaise chose), le (lieu) terrain est raide et bien mauvais.

11.

O-z o chèp' co bé-n ah', dò qu'o son è l'onaye. Mâ dò lè nôge è fa mou mâ Rollè, quéq' peu chôgi, po drohô lè montaye. E fau pourtan, piâ ou non pià. On en échappe encore bien aisément, dès qu'on est en été. — Mais dans la neige il fait bien mauvais — Revenir, quelque peu chargé, à travers les montées. — Il faut pourtant, plaise ou non (plaise).

12.

O! cét je son pi d'mille et nonante et cin mâte; C'o euyt' cen septante et dou tò.

Po lo villége è n'i trò cen quarant'quouéte àte; C'o dou cen cinquante heuy' chesò.

Oh! certes, nous sommes plus de mille et nonante cinq maîtres; — C'est huit cent septante deux toits. — Pour le village il y a trois cent quarante-quatre (âtres) feux; — C'est deux cent cinquante-huit (chéseaux) maisons.

13.

Nos on trò bôle mô et co trobé dè chaume Qu'ètiro trobé dè quiriou.

El y v'no po couéri dès erbe q'son dè baume, Et dò qu'è 'n on, è son èvrou.

Nous avons trois belles mers et encore beaucoup de chaumes — Qui attirent beaucoup de curieux. — Ils y viennent pour chercher des herbes qui sont des baumes, — Et dès qu'ils en ont, ils sont heureux.

14.

Lè gran, dò qu'è fà chau, aimo d'boure è lè guiesse; El on do mau po lè vodiè.

Et no, évô pohi, dò li pi gran soh'resse, I' 'n on in grô n'vô dò in potyè.

Les grands, dès qu'il fait chaud, aiment de boire à la glace; — Ils ont du mal pour la garder. — Et nous, par ici, dans les plus grandes sécheresses, nous en avons un gros tas dans un trou.

15.

Je n'son cét' mi bé lan de quoét' mil sè cen tête ; Et nos on, po viquè terti, Lè vèhelle, lè pouhe et lè tôle et neu bête : Lè terre o bé lan d'no néri.

Nous ne sommes certes pas bien loin de quatre mille sept cents têtes; — Et nous avons, pour vivre tous, — La vaisselle (de bois), la poix et la toile et nos bêtes: — La terre est bien loin de nous nourrir.

16.

Et dò qu'è n'ì pi d'noye, o sohelle, o brossie; Ç'o èdon q'lo mou d'mà ervé.

Je son trobé quoy'tou po lo prè, lè fouyie,

Et po euvrè lo beu d'èoué.

Et dès qu'il n'est plus de neige, on nettoye les prés, on fume; — C'est lorsque le mois de mai revient. — Nous sommes fort pressés pour le pré, les essarts, — Et pour (ouvrer) préparer le bois de l'hiver.

17.

Lè fôme è soin dè birr', do stôye et do lacéye, Et neu éfan dev'no pouhar.

Eprè q'lè b'sogne è fate et qu'o chauff' lo fonéye, E'n i trobé qué son tounar.

La femme a soin du beurre, de l'étable et du lait, — Et nos enfants deviennent extracteurs de poix. — Après que la besogne est faite et qu'on chauffe le fourneau, — Il en est beaucoup qui sont tourneurs.

18.

E'n i trobé-n aussi qué n'pon q'filè lou knoye ; Et dè-z aute euvro lo bohon Po dè solè, dè boéte ou quéque aute erqueboye.

E féyo terti ce qu'è pon.

It en est beaucoup aussi qui ne peuvent que filer leur quenouille; — Et d'autres travaillent le hêtre — Pour des (souliers) sabots, des boîtes ou quelques autres menus objets. — Ils font tous ce qu'ils peuvent.

19.

El i co enne aut' cheuse èto d'què o s'ertône :

Neu fôme féyo do solin.

Ç'o po lo péi ci èn' cheuse qu'o bé bône.

Lè fôme è slè po so tréyin.

Il est encore une autre chose de laquelle on s'étonne: — Nos femmes font du salin. — C'est pour ce pays-ci une chose qui est bien bonne. — La femme a cela pour son ménage.

20.

El i dè peure gen que tote lè jonaye

En' féyo ré que do cherpi.

C'o in mouyè d'viquè que n'èrè qu'èn binâye;

Eprè lè guerre o n'o fron pi.

Il est de pauvres gens qui toute la journée — Ne font rien que de la charpie. — C'est un moyen de vivre qui n'aura qu'un moment : — Après la guerre on n'en fera plus.

21.

Not' andro o bé kni, surtou po lo fremège.

Je vourò mou v's o perzotè,

lnoq do lo vi to neu pere, è lou longuége,

D'non è lou prince dé solè.

Notre endroit est bien connu, surtout pour le fromage. — Nous voudrions bien vous en présenter, — Comme, dans le vieux temps, nos pères, en leur langage, — Donnaient à leurs princes des sabots.

22.

V'lè-vo q'no vo lo d'hè? Lé keblar, lé moutréye, Qu'è 'n i don tan évô pohi, On terti b'so do beu pou lou vèche, lou m'téye; Et ç'o tolo qu'è son spéni. Voulez-vous que nous vous le disions? Les cuveliers, les fermiers, — Qui sont si nombreux (qu'il en est donc tant) parmi nous, — Ont tous besoin de bois pour leurs vaches, leurs métiers; — Et c'est de cela qu'ils sont privés.

23.

O vo dè beu an grò, po z-o fare dé piainche;

Et volo d'ouss que lo mau vé.

O n'o pi obteni ne po cò, ne po mainche.

E n'i qu'è rèh' g'cè fà do bé.

On vend des bois en gros pour en faire des planches; — Et voilà d'où vient le mal. — On n'en peut obtenir ni pour corps (de fontaines) ni pour ustensiles. — Il n'est qu'aux riches que cela fait du bien.

41

E v'lo fourni lou seg, et no, peures euvréye,

Je n'on ré po guégni do pain.

Oh! créyi, Monseigneur, q'no ravo bé dè néye

E mouyé d'èn'mi moéri d'faim.

Ils veulent fournir leurs scieries, et nous, pauvres ouvriers, — Nous n'avons rien pour gagner du pain. — Oh! croyez, Monseigneur, que nous rèvons bien des nuits — Aux moyens de ne pas mourir de faim.

25.

Oh! s'o v'lè détéyi è chèquin des euvréye

Dès abe ossè po so défri,

Piteu que d'lè lèhi è strainge mochoquéye,

O vigrô bé, o n'piandrò pi.

Oh! si vous vouliez détailler à chacun des ouvriers — Des arbres assez pour sa consommation, — Plutôt que de les laisser à des n'importe-qui étrangers. — On vivrait bien, on ne (se) plaindrait plus.

### NOTES SUR L'ÉPITRE.

(Les chiffres romains se rapportent aux nos des stances).

I. E n' i pouè. Cette troisième personne i du présent

de l'indicatif du verbe être nous donne lieu à une observation grammaticale très-curieuse. La forme ordinaire, quand le sujet est déterminé est o, comme dans la plus grande partie des Vosges : lo léye o réle, le lieu est rapide ; el o méchan, il est mauvais. Mais quand le sujet est indéterminé ou neutre, comme dans le français il est des gens, il n'est pas vrai, cette impersonnalité ne tombe pas sur le pronom comme dans notre langue, en allemand et en anglais, mais sur le verbe qui se transforme; on dit alors i au lieu de o. Nous pouvons rapprocher ici cette autre singularité du changement de terminaison d'un verbe : on dit v'ni, venez, quand on s'adresse aux personnes et v'na quand on parle aux bêtes.

On trouvera trois manières d'écrire cette expression impersonnelle, mais avec trois sens différents :  $\dot{e}$  n' i, il n'est;  $\dot{e}$  'n i, il en est; et  $\dot{e}$ -n i, il est, pour el i qui se dit également.

II. Girômouê est le nom du village, giromhéye, l'adjectif qui en est formé, comme un habitant de Counimont (Cornimont) s'appelle un Coun'héye. Au 4° vers, ên' est une interversion pour ne, comme on verra plus loin êss' pour se.

IV. Le département des Vosges s'est particulièrement distingué dans la révolution par son dévouement à la patrie. Loin d'avoir eu des déserteurs, Gérardmer a fourni pour le premier départ de volontaires, 104 hommes dont les trois quarts au moins ne sont jamais rentrés. 3° vers : o pour on; le z n'est ici qu'une lettre euphonique; au 4°, o est pour en.

VII. Ire, ancienne forme française de était, originaire du latin. La pensée exprimée dans ce passage est deve-

nue proverbiale. Nous ne savons de quelle époque elle date.

VIII. S'o pour si vous, ellipse très-forte qui donne bien l'idée de la rapidité de ce langage.

IX. Le canton de Gérardmer, malgré son étendue, n'était composé que de la seule commune de ce nom. On a détaché depuis une des treize sections pour en faire la commune de Liézey. 5° vers, vouron, voudront. Touz ceulx qui vourront riens demander (Joiaville). Jà quant il se vaura mouvoir. (Roman de Amadas et Idoine, 45° s.)

X. Tout-partout, locution populaire en Lorraine.

Irai-je tout partout sans ma foy parjurer.

(Chronique de Bertrand Duguesclin, 14° s.)

XI. Piá ou non piá, vieille expression.

Et je sais bien, plaise ou non plaise,

Qu'entre tous honsseurs je suis homme.

(Farce d'un ramoneur).

On disait de même : Veuille ou ne veuille. (Guill. de Machaut, 14° s.)

XII. Il y a dans ce passage et dans les vers qui suivent une statistique intéressante, où toutefois l'arithmétique, à cause de la rime ou de la mesure, sans doute, a reçu une légère entorse. Gérardmer contenait en tout 872 maisons, dont 612 étaient dispersées sur le flanc des collines ou dans la vallée et 258 se groupaient près du lac autour de l'église. Ces deux derniers nombres ne donnent, il est vrai, que 870; mais nous ne sommes pas loin de compte, on le voit : la poésie n'est pas une statistique. On appelle chéseau (vieux mot français), l'emplacement même où est bâtie une habitation; mais deux habitations peuvent ne former qu'un chéseau. M. Pottier,

en effet, compte 344 àtres ou feux pour les 258 chéseaux du village, dont alors 86 au plus possèdent deux feux. Or, comme d'après lui il y a environ 1100 chefs de famille, il faut que dans les 612 maisons isolées, il y en ait 137 au plus qui aient deux feux.

On remarquera en outre le chiffre de la population : 1095 chefs de famille pour 4700 têtes. D'après de vieux titres, la population de Gérardmer n'était en 1687 que de 22 pères de famille, soit au plus 150 personnes; en 1753, elle était montée à environ 2550; en 1809 elle est presque doublée, et enfin aujourd'hui elle s'élève à 5921 habitants.

XII. Les trois belles mers sont Gérardmer, Longemer et Retournemer, que tous les touristes connaissent aujourd'hui. Le nom de mer est bien prétentieux pour des lacs dont le plus grand n'a que 116 hectares de superficie sur une profondeur de 35 mètres; mais ce n'est pas la faute des habitants si l'écriture les accuse d'orgueil; ils s'obstinent à prononcer Gérômé et Géromouè, dès les temps les plus anciens, malgré les statistiques officielles dont l'orthographe déroute souvent les étymologistes. Gèrômé est la mé de Géraud ou Girard, premier duc d'Alsace. Géraud, Giraud est encore dans toute la montagne la traduction de Girard. Qu'est-ce qu'la mé? Mé, mey, maix et souvent må en patois, désigne une terre, une métairie et n'a aucun rapport avec l'idée de mer. C'est un mot qui appartient à la langue celtique. Longemer et Retournemer sont des désignations plus modernes calquées sur une orthographe vicieuse.

On appelle chaumes les vastes pâturages et prairies au gazon épais qui couvrent les hautes montagnes des Vosges. La végétation rabougrie de petits hêtres tordus s'arrête sur leurs pentes et forme au front chauve des monts comme une couronne de sombre verdure audessus de laquelle s'arrondit leur tête. C'est là que les botanistes et les chercheurs de simples sont heureux, comme dit M. Pottier. Parmi les plantes utiles qu'on recueille sur ces hauteurs, il faut surtout citer la gentiane qui ne sert pas seulement dans les officines médicinales, mais l'habitant du pays en fait aussi une eau-devie délicieuse et stomachique.

XIII. El y v'no, ils y viennent. Pas plus que nos aïeux lettrés, nos paysans Vosgiens ne font sonner s à la fin du pronom ils sur la voyelle qui suit. On trouve presque partout dans Joinville il avoient, il alèrent, il estoient, il attendoient, etc.

XIV. Il n'y a pas de glaciers dans les Vosges. Ce sont quelques circonstances naturelles qui font que la glace se conserve sous des roches à l'abri du soleil. Telle est la glacière de la vallée de Granges, près de Gérardmer; elle est la seule qui conserve de la glace en tout temps ou à peu près.

Le curé Pottier emploie quelquesois nous pour je à la 1<sup>re</sup> personne du pluriel. C'est tout à fait contre la grammaire du patois de Gérardmer; soit besoin de la mesure, soit parce qu'il n'était pas originaire de ce pays, c'est à tort qu'il a contrevenu à la règle.

XV. Parmi les diverses industries de Gérardmer, il y en a trois qui ont fait et qui font encore la fortune du pays, la fabrication de la toile, celle du fromage et la boissellerie. La première est la plus importante de toutes et produit pour le pays des sommes incroyables. Quant aux fromages dits Gérômé, ce n'est pas Gérardmer seul

qui les fabrique. M. Vacca<sup>1</sup> en évalue à 40,000,000 de kilogr. pour le seul arrondissement de Remiremont la production annuelle.

- « Il existe à Gérardmer une branche d'industrie d'au-
- » tant plus précieuse pour cette commune que tout est
- » bénéfice de la main d'œuvre; c'est la sabrication des
- » cuveaux, de la vaisselle de bois et des boites de sapin.
- Les habitants se livrent pendant l'hiver à ce travail. Ils
- » vendent leurs ouvrages à des négociants du pays qui
- » les répandent dans toute la république. On évalue le
- » produit de ce commerce à 150,000 fr. » (Statistique de l'an X.)

XVII. Après que la besogne d'été est faite et qu'on chauffe le fourneau en hiver. L'extraction de la poix est ancienne dans les Vosges. Flodoard, au 10° s., dit que les Vosgiens étaient tenus de fournir à l'église de Reims toute la poix nécessaire à l'entretien des vaisseaux où elle gardait ses vins.

XVIII. Les montagnards qui n'ont pas d'industrie ou qui manquent d'ouvrage filent la quenouille comme les femmes. Nous avons vu deux vieillards qui n'avaient pas d'autre moyen de gagner leur vie; ils filaient à eux deux pour huit sous par jour.

Le mot bohon, hêtre, vient de l'allemand buche. Il n'y aurait à relever dans cette Epître qu'un petit nombre de mots d'origine allemande. Nous citerons proché, parler, sprechen; vodié, garder, warten; spéni, privé, spánen, (sevrer); seg, scie, scierie, sâge; hostou, vif,

<sup>1.</sup> Fabrication des fromages dits Gérômé, Journal d'Agriculture pratique, 1864.

turbulent, hastig, рконо, à travers, durch; ce dernier terme s'étend jusqu'à Lunéville.

XIX. Le salin est le produit brut des cendres de la bruyère, de la fougère, etc., desséchées jusqu'à siccité; elles sont employées pour faire la soude nécessaire aux verriers. Dans un pays pauvre alors, où la matière première est si abondante, le rapport de cette fabrication était assez considérable. La Statistique de l'an X l'évalue à 100,000 fr. Ce salin, vendu à des négociants de Saint-Dié et de Raon-l'Etape, qui le convertissaient en potasse pour les verriers, était d'autant plus recherché que les femmes avaient soin d'en augmenter la force, en arrosant de leurs urines les tas de fougères et d \bruyères qu'elles faisaient près de la maison.

XXIII. Les plaintes qu'on trouve à la fin de cette *Epitre* sur la difficulté des habitants d'avoir à leur disposition le bois de leurs forêts sont assez naïves. Elles témoignent à la fois de l'ancien régime qui précipitait les forêts à leur ruine, et du nouveau qui, par de bonnes mesures d'ordre, voulait en arrêter la destruction et les régénérer.

Les habitants des Vosges jouissaient du droit illimité d'envoyer leur bétail vain pâturer en tout temps et dans toute l'étendue des forêts, et, d'un autre côté, les droits d'usage qui leur étaient immodérément accordés pour les bois de chauffage et de construction nécessaires à l'entretien et aux réparations de leurs habitations étaient beaucoup trop multipliés et excédaient la possibilité des forêts (Statistique de l'an X). Aussi les usagers avaient-ils vu réduire leurs droits, et, comme dit l'Epitre, le pauvre ne pouvant acheter du bois, se trouvait dans la misère; les étrangers avec leurs scieries enlevaient presque tout, et il ne pouvait en avoir assez pour son défruit, sa jouissance personnelle.

VARIANTES ET ADDITIONS DANS L'ÉPITRE ADRESSÉE A L'IMPÉRATRICE JOSÉPHINE.

Madame Joséphin', not impératrice,

Que la France préhe<sup>4</sup> don tan,

Qu'o vo di<sup>2</sup> bé—n aimée et bône protectrice,

J'vos aimo inoq les aut gens.

Po l'empereur, po vo, ré n'o mè q'neu montaine. (Le reste de la stance comme la 3° de l'*Epitre*).

Vos ollè cét' trovè grossi not girom'héye;

Mà vot Majesté pos're bés

Q'not sentimo vau mè, qu'el o quéq'peu pi béyes,

Que not' longue èn' vau mi l'idé.

Vos o dné in chèplo<sup>5</sup> è en' de neu béyesse. Nos o-n on bé préhi l'honneur, Et ço qu'el vos è di, tertote lè poroisse Lo posse<sup>6</sup> et l'è pri dò not cœur.

Après ces quatre premières stances vient le reste de l'*Epitre* que nous avons donnée plus haut avec quelques transpositions, puis l'auteur ajoute ce compliment qui fait que la pièce se termine comme la femme d'Horace, turpiter atrum desinit in piscem, sans rime, ni mesure, ni raison, correspondant au morceau si complet par lui-même:

- 1. Aime.
- 2. Qu'on vous dit.
- 3. Pensera bien.
- 4. Que notre sentiment vaut mieux, qu'il est quelque peu plus beau, que notre langue ne vaut pas l'idée.
  - 5. Chapelet.
  - 6. Le pense.

Vot' Majesté è vi q'not longue o bé grossire ;
Mà s'el voiyo not' sentimo,

El voro que j'son fran, que j'èn' féyo poué d'chiret, Que son amour o dò not' cœur Inoq el o dò not' proch'mo;

Que j'sévo séti lo bonheur

Q'lè France è d'oou<sup>2</sup> po mâtrosse En' gen si dign' de l'empereur.

O nou préyo bé Déy qu'è lo dnesse èn' gran vie, Po to net' échirie<sup>5</sup>

Lo bé qu'èl on jo fà, qu'èl è-z tan cotè. J'èré pichi moèri\*

Po léchie è-z effan lè gran félicité
Qu'è vlo lo-z y fare veni.
Nou préyo déy' que lè santè
De tertote èn' si bôn' famille
Diress' bôn pèç's po lè prospérité
Dè nation qu'o r'civo lou bonheur,

Et qu'è s'ess' dò lo cil inoque dò neu cœur.

- 1. Point de cérémonie.
- 2. D'avoir pour maîtresse.
- 3. Pour assurer stout net le bien qu'ils ont déjà fait, qui leur en a tant coûté.
  - 4. J'aurais préféré mourir pour laisser aux enfants.
- 5. Dure bonne pièce (longtemps) pour la prospérité des nations qui en reçoivent leur bonheur et qu'ils soient dans le ciel comme dans notre cœur.

### LE BIENHEUREUX

# JEAN DE VANDIÈRES,

PAR M. AUG. DIGOT.

On entent répéter tous les jours que le dixième siècle est véritablement le siècle de fer de l'Eglise; que les invasions des Normands et des Hongrois, dans le nord et dans le centre de l'Europe, les descentes et les ravages des Sarrasins dans le midi, la décadence des études, l'affaiblissement de la discipline, la corruption des mœurs, qui accompagnent presque toujours les grandes calamités publiques, ont justement valu à cette époque le nom d'âge des ténèbres et de la barbarie. Cette peinture des malheurs et de la dégradation intellectuelle et morale du dixième siècle manque de vérité, et, quand on étudie l'histoire ecclésiastique et civile de cette époque dans les sources, et non dans les mauvais abrégés, dans ces compilations sans couleur, qui circulent parmi nous, sous des titres plus ou moins pompeux, on ne tarde pas à recon-

naître que, si de grands scandales vinrent affliger l'Eglise, de grandes vertus parurent pour la consoler; que, si les dernières invasions des peuples barbares furent terribles, elles ne purent du moins arrêter la formation de la société nouvelle, qui allait paraître si brillante et si forte, au moment des croisades.

Ce fut vers le commencement de ce dixième siècle tant calomnié que naquit l'homme, le saint, le négociateur, dont nous allons esquisser l'histoire. Jean dut le jour à des parents riches et vertueux. Son père qui était alors fort avancé en âge, habitait Vandières, village situé sur la Moselle, à une lieue et demie au-dessous de Pont-à-Mousson. C'était, comme on sait, une des maisons royales des princes Carlovingiens; ce fut, plus tard, le séjour d'une femme qui, malgré sa beauté et son esprit, n'a laissé que de tristes souvenirs: la fameuse Alix de Champé, maîtresse du duc de Lorraine Raoul.

Jean ne tarda pas à faire preuve d'une intelligence remarquable, d'un noble penchant pour la vertu, et d'un grand zèle pour l'étude et la méditation. Très-jeune encore, il manifesta l'intention d'aller à Metz, pour y suivre les cours de la fameuse école que les évêques de cette grande ville avaient fondée, auprès de leur cathédrale, pour l'instruction, non-seulement des jeunes gens clercs, mais encore de tous ceux qui voulaient acquérir quelques connaissances dans les lettres sacrées ou profanes (comme l'on disait alors). Les parents de Jean ne consentirent qu'avec peine au projet qu'il avait formé, et ne le virent point sans crainte quitter le toit paternel, à une époque où la sécurité générale paraissait un rêve impossible à réaliser. Il finit cependant par arracher leur consentement, se rendit à Metz et parcourut avec rapidité

le cercle, alors peu étendu, des études. Son amour pour la science était sans bornes, et, ayant appris, pendant qu'il se trouvait à Metz, qu'un fameux professeur, nommé Hildebold, et élève du célèbre Remy, donnait des leçons de grammaire dans l'abbaye de Saint-Mihiel, il quitta Metz, et vint suivre les cours de Hildebold.

Ces occupations scientifiques, qui lui étaient si chères, furent alors interrompues violemment par un malheur qui vint le frapper. Son père mourut, et sa mère, qui était jeune encore, lui imposa, en se remariant, l'obligation de s'occuper de l'instruction de ses deux frères, et de l'administration des biens que son père leur avait laissés en mourant.

Jean montra alors tout ce que le ciel avait mis dans son âme de force et d'énergie. Dès qu'il sent que sa présence est nécessaire à Vandières, il quitte ses études, ses maîtres, ses amis; il part, et va veiller sur ses frères et sur leur fortune; il consent à demeurer dans un village obscur, parce qu'il comprend que toute sa sollicitude est due à ceux qui lui sont unis par les liens du sang.

Cependant son mérite l'avait fait connaître, et sa modestie, loin de le cacher, n'avait servi qu'à en rehausser l'éclat. Le comte Ricuin¹ le nomma son chapelain; et Jean, qui sentait qu'il ne pouvait rester toute sa vie enfoui au fond des campagnes, accepta l'offre de Ricuin, ainsi que celle que lui fit, quelque temps après, le noble Warner, qui lui confia l'administration de l'église de Fontenoy, près de Toul. L'évêque de Verdun essaya aussi de l'attacher à son diocèse, mais ses tentatives demeurèrent sans succès. Jean, content de sa position, remercia

1. C'est celui dont parle Vassebourg; fo 78.

le prélat, et consacra tous ses soins à l'accomplissement des modestes fonctions dont il était revêtu. Mais, quoiqu'elles lui enlevassent une partie de ses journées; quoique, par piété, il passat quelquesois dans l'église un temps considérable, il n'abandonna point les sciences qui avaient sait le charme de ses premières années. Il voulut écouter les leçons de Berner, diacre de l'église de Toul, et sit de prosondes études sur le texte des Saintes Ecritures. — Sa charité n'était pas moins grande que ses lumières: ayant un jour rencontré un vieux prêtre que les invasions des Normands avaient sorcé de quitter sa patrie, il lui donna l'hospitalité, ne voulut jamais lui permettre de quitter sa demeure, et lui céda même son église de Fontenoy.

Le goût de la retraite commençait à dominer toutes ses autres inclinations; Jean revint encore une fois à Vandières, où le rappelaient peut-être, d'ailleurs, quelques-uns de ses souvenirs d'ensance, qui ne meurent jamais, et prit soin de l'église de ce village. Cette église dépendait de l'abbaye de Saint-Pierre-de-Metz, et Jean, que ses nouvelles fonctions obligeaient quelquefois d'aller dans cette ville, s'y lia avec deux hommes d'une grande vertu, Roland, maitre de chant de la cathédrale. qui passait presque toutes ses journées en prières dans l'oratoire de Saint-Michel, le lieu le plus retiré de la basilique, et Warimbert, qui vivait aussi dans une retraite presque absolue. Leur conversation lui inspira le désir de mettre à exécution un projet qu'il avait formé depuis longtemps, celui de se retirer dans la solitude. Il se rendit alors à Verdun pour consulter un reclus, nommé Humbert, qui avait acquis, par ses austérités et ses études, une grande réputation de vertu et de science. Ses conseils ayant affermi Jean dans sa résolution, il alla trouver un solitaire, qui vivait au milieu des forêts de l'Argonne, et se construisit une cellule auprès de celle de l'ermite. Mais les manières de son nouveau compagnon, homme bizarre et singulier, lui plurent peu, et, cédant aux conseils de Humbert, il partit pour l'Italie, où il voulait aller prier sur les tombeaux des saints Apôtres. Jean parcourut en pèlerin cette contrée, qui offre un si puissant intérêt aux cœurs vraiment catholiques. Il visita Rome, la ville éternelle; le mont Garganus, sur lequel, si l'on en croit une tradition respectable, saint Michel apparut à l'évêque de Sipontum; le mont Cassin, célèbre par sa fameuse abbaye de Bénédictins, et enfin les humbles cellules des ermites du Vésuve.

Jean, revenu en Lorraine, se fixa à Verdun, auprès du pieux Humbert, et y fit l'apprentissage de la vie érémitique; mais la modeste habitation de Humbert ayant été détruite par accident, le solitaire vint à Toul trouver Einold, ancien archidiacre de cette église, qui, après avoir distribué tous ses biens aux pauvres, s'était enfermé dans une cellule, qu'il ne quittait que pour se rendre à la cathédrale. Einold et Humbert formèrent alors tous deux le projet d'aller chercher dans les forêts une solitude, qu'ils ne pouvaient, malgre tous leurs efforts, rencontrer si près des demeures des bommes. Ils quittèrent donc Toul, sans en rien dire à personne, traversèrent la Moselle, s'enfoncèrent dans la forêt de Haye, et, ayant rencontré une caverne, ils en firent leur demeure, et inviterent Jean à venir partager deur retraite, leurs trayaux et leur vie contemplative. Celui-ci ne se rendit point à leu; invitation; il consulta pluneurs de ses amis, et, loin de se résoudre à vivre avec Hu abert et Einold, au

milieu des forêts, il les engagea à se retirer avec lui et quelques—uns de ses amis en Italie, où les véritables règles de la vie religieuse étaient en vigueur dans plusieurs monastères, qu'il avait visités lors de son voyage. Einold et Humbert y consentirent, et tous se disposaient à se mettre en route pour Rome, lorsque Randincus, chanoine de Metz, demanda à Adalbéron, son évêque, la permission de les accompagner. Celui-ci, loin d'y consentir, s'empressa de mettre obstacle à l'exécution d'un projet qui allait enlever à son diocèse et à celui de Toul plusieurs hommes, non moins distingués par leur piété et leurs vertus, que renommés pour leurs connaissances et leurs talents.

Adalbéron les fit tous venir à Metz, et, pour les retenir, offrit de leur abandonner celle des abbayes de son diocèse qui leur conviendrait le mieux. Après en avoir délibéré entre eux, ils résolurent de demander l'abbaye de Gorze, croyant qu'Adalbéron ne la comprenait pas dans les monastères parmi lesquels il leur permettait de choisir, et que, sur son refus, ils pourraient réaliser un projet auquel ils attachaient, pour ainsi dire, leur destinée. Leur étonnement fut grand lorsqu'ils virent Adalbéron leur accorder aussitôt ce qu'ils avaient demandé. Ils n'eurent plus alors aucune raison à faire valoir pour se dispenser d'obéir, et, en 993, ils entrèrent à Gorze, au nombre de sept : Jean, Einold, le diacre Bernacer, le chanoine Randicus et trois autres.

Cette célèbre abbaye, fondée en 749 par Crodegang, évêque de Metz, et dont l'église avait été dédiée en 761, en présence du roi Pépin-le-Bref, de vingt-quatre évêques et d'une foule de seigneurs; cette célèbre abbaye était alors dans le plus triste état. Les biens en avaient

été usurpés par de puissants seigneurs du voisinage, et les quelques moines, qui erraient encore dans cette abbaye, avaient à peine assez de ressources pour vivre. Le relâchement s'y était d'ailleurs introduit, et les pratiques de la vie monastique étaient tombées en désuétude.

Adalbéron, qui avait fait vœu autrefois de rétablir Gorze, s'empressa de faire exécuter les travaux nécessaires pour que les nouveaux habitants pussent se loger aisément; et le monastère, grâce aux talents et aux vertus d'Einold, qui avait été élu abbé, et de Jean, qui devint l'économe et l'âme de la nouvelle communauté, le monastère, disons-nous, ne tarda pas à changer complétement de face. Les anciens moines, qui avaient eu le choix ou de quitter l'abbaye, ou d'y rester en se conformant à la règle, se réunirent aux compagnons de Jean et d'Einold, et retrouvèrent bientôt, dans le commerce de ces derniers, une ferveur que les malheurs des temps avaient éteinte. Jean, pour subvenir aux besoins de la communauté, lui abandonna la propriété de tous ses biens, qui étaient considérables, et engagea ses frères. qui, entraînés par ses exhortations, avaient embrassé la vie monastique, à se dépouiller également, en faveur de Gorze, de tout ce qu'ils possédaient.

Jean, non content d'avoir pourvu de la sorte aux besoins les plus pressants de ses compagnons, entreprit une tâche plus difficile encore; il forma le projet d'engager à une restitution tous ceux qui avaient usurpé ou qui possédaient, à quelque titre que ce fût, les biens du monastère. Quelques succès partiels augmentèrent son courage, et il osa aller trouver seul Boson, fils de Richard, roi de Bourgogne, qui était détenteur de presque tous les biens de l'abbaye. Ce seigneur, qui résidait à Vitry-

le-Brûlé, et qui gouvernait en maître une grande partie de la Lorraine, du Barrois et de la Champagne, non content de repousser avec hauteur et mépris les justes demandes de Jean de Vandières, le menaca de lui faire sentir les effets de sa colère. Il en serait peut-être venu à des actes de violence, si son épouse ne l'eût engagé à ne pas s'écarter du respect qu'il devait avoir pour un serviteur de Dieu. Jean retourna à Gorze; il y était à peine arrivé qu'un officier du comte Boson vint lui apprendre en toute hâte que ce dernier était tombé malade subitement, et demandait avec instance à lui parler. Jean retourna aussitôt à Vitry, et éprouva le double plaisir d'entendre le comte lui annoncer qu'il restituait tous les biens de l'abbave, et de le voir recouvrer promptement la santé. Cette difficile négociation une fois accomplie, l'humble religieux se hâta de regagner son monastère.

Ainsi qu'on vient de le voir, il lui avait rendu d'éminents services : non content de lui abandonner la propriété de tous ses biens : non content d'avoir engagé ses frères à imiter son noble désintéressement, il était parvenu, à force de démarches, et en s'exposant aux plus grands dangers, à obtenir la restitution de toutes ses anciennes possessions; on croit peut-être qu'il va se prévaloir de ses services, qu'il va profiter de l'ascendant que ses talents ont dù lui donner, pour monter au premier rang, pour s'emparer du gouvernement de l'abbaye? Nullement. La dernière place est, à l'entendre, celle qui lui convient le mieux. Lorsqu'il était entré à Gorze, avec ses nouveaux compagnons, ceux-ci l'avaient nommé économe; et le pieux cénobite avait accepté, quoique cet emploi dût le mettre continuellement en rapport avec un monde qu'il voulait fuir, et lui enlever un temps qu'il aurait désiré pouvoir consacrer à la prière et à la contemplation.

Einold, qui voulaitl'éprouver, ne lui laissa pas longtemps cet emploi, et le chargea successivement des fonctions de prévôt et de doyen; quelque temps après, et pour s'assurer de son humilité, il le nomma cellérier et gardien du vestiaire. Ces fonctions étaient les plus humbles qu'on pût lui confier; mais Jean accepta sa nouvelle tâche avec plaisir. Il se consacra alors tout entier au service des pauvres et des malades; il veilla, avec un soin particulier, à ce que les voyageurs reçussent dans le monastère une hospitalité généreuse.

Redevenu procureur de l'abbaye, il exécuta les projets qu'il avait formés pour l'embellissement de l'église, du cloître et des bâtiments. Il acheta des ornements magnifiques, pour augmenter la pompe du culte, et fit fondre un certain nombre de cloches, fort remarquables pour l'époque.

Loin de s'enorgueillir de tout ce qu'il exécutait pour la prospérité de l'abbaye; loin d'agir en maître dans la sphère de ses attributions, il ne faisait rien sans consulter Einold, et se glorifiait de son obéissance et de sa soumission.

Son humilité égalait ses talents. Le prévôt Friderick, homme vertueux, mais vif et emporté, se permit un jour, je ne sais à quel' sujet, d'accabler Jean de Vandières des reproches les plus amers et des paroles les plus dures. Le solitaire, qui n'avait point commis la faute dont Friderick l'accusait, ne voulut pas même prendre la peine de prouver son innocence. Il se prosterna devant le prévôt, et garda le plus profond silence.

Friderick sentit ce qu'avait d'admirable la conduite du bienheureux Jean, et, lui ayant ordonné de se lever, il se jeta lui-même à ses pieds, en lui disant : « Jean, vous m'avez tué! — Moi! Comment? — Votre patience m'a tué. — Non, reprit le saint homme, c'est votre emportement qui vous tue. »

Et cette patience, il ne la montrait pas seulement à l'égard de ses supérieurs; mais il en faisait preuve aussi lorsque ses égaux se permettaient de lui adresser quelque reproche; il leur répondait doucement, et leur demandait pardon d'avoir agi d'une manière qui ne leur plaisait pas, ou bien gardait modestement le silence.

Les soins que l'administration du monastère exigeait de lui, ne l'empèchaient point de vaquer aux exercices du chœur avec une régularité exemplaire. Pour s'acquitter avec une égale exactitude des nombreux devoirs que ses fonctions lui imposaient et ne négliger cependant aucun des exercices religieux, qu'il regardait comme les plus importants pour un solitaire, il dérobait au sommeil une partie du temps que saint Benoît permettait d'y consacrer, et passait de longues heures dans la prière et la méditation. L'étude des Saintes Ecritures, qui avait fait le charme de sa jeunesse, et la lecture des ouvrages des l'ères l'occupaient aussi pendant une partie des nuits.

L'exemple des vertus des solitaires, qui avaient relevé de ses ruines la fameuse abbaye de Gorze, inspira le désir de les imiter : les novices se présentèrent en foule, et bientôt les moines furent à Gorze aussi nombreux qu'ils l'avaient été aux plus beaux jours de sa prospérité, sous les règnes de Pépin et de Charlemagne.

Parmi les hommes pieux que les vertus de Jean et d'Einold attirèrent à Gorze, nous remarquons: Humbert, ce reclus que le bienheureux Jean de Vandières avait visité plusieurs années auparavant; André, qui fut, dans la suite, envoyé à Rome, sur la demande du pape Agapet, pour établir l'observance régulière dans le monastère de Saint-Paul; Odilon, chanoine de la cathédrale de Verdun; Angilram, primicier de la cathédrale de Metz; Hugues, qui fut, plus tard, évêque de Liége; Rambert, abbé de Senones, et plusieurs autres, dont nous tairons les noms, pour ne point trop allonger ce récit.

Au moment où Jean de Vandières édifiait Gorze par ses vertus, l'empereur Othon I<sup>er</sup> commençait à régénérer l'empire d'Allemagne, qui, sous les faibles successeurs de Charlemagne, était déchu du haut rang que ce grand prince avait su lui conquérir. Ses succès étendirent au loin sa réputation, et le khalife Abdérame III, qui régnait alors à Cordoue, lui envoya une ambassade.

La lettre, qui fut remise de sa part à l'empereur, contenait plusieurs assertions erronées relativement au christianisme, et le fils de Dieu n'y était point traité avec le respect convenable. Othon, qui avait résolu, à son tour, de députer vers le khalife, voulut que l'on choisit pour ambassadeurs deux hommes d'église, car, seuls alors, ils avaient conservé le dépôt sacré des sciences; et il ne voulait envoyer en Espagne que des hommes qui pussent, au besoin, soutenir la vérité des dogmes de la religion chrétienne, si le khalife, qui paraissait aimer à discourir sur ces matières, entamait quelque discussion. Einold fut chargé de choisir les deux ambassadeurs parmi les moines de son abbaye; Jean de Vandières et Angilram, ancien primicier de la cathédrale de Metz, furent désignés. Leurs talents leur valurent cette haute distinction, et leur firent confier cette mission honorable. Ils s'occupèrent aussitôt des préparatifs nécessaires pour un voyage d'aussi longue durée. Mais nous croyons, sans en avoir cependant les preuves bien certaines, qu'Angilram ne put accompagner le bienheureux Jean; ce dernier se fit suivre par un moine de Gorze, nommé Garamann, et par un Verdunois appelé Ermenhard, qui connaissait la route, et se chargea de la garde des présents destinés au khalife.

Les envoyés de l'empereur partirent en 955, traversèrent la Lorraine, passèrent à Langres, à Dijon et à Lyon; dans cette dernière ville, ils s'embarquèrent sur le Rhône, le descendirent jusqu'à son embouchure, et, étant montés sur un navire qui faisait voile pour l'Espagne, ils arrivèrent en peu de temps à Barcelone, et bientôt après à Tortose, première ville du khalifat de Cordoue; dans cette direction ils y furent retenus un mois entier; enfin, on les conduisit à Cordoue, où Abdérame se trouvait alors.

Jean de Vandières dut être vivement frappé du spectacle qu'il eut sous les yeux, depuis le moment où il quitta Tortose pour pénétrer dans les provinces centrales du khalifat. C'était alors le temps de la puissance des musulmans en Espagne; alors florissaient à Cordoue des écoles célèbres, d'où sortirent, un siècle plus tard, Averroès et Abenzoar. On y enseignait la géométrie, la chimie, la médecine. Les arts d'agrément y étaient également cultivés, et les poètes célèbres faisaient l'ornement de la cour d'Abdérame.

Ce prince tint les rênes du gouvernement pendant cinquante années, et, pendant ce long règne, la puissance et l'ascendance du khalifat allèrent toujours croissant. L'alliance d'Abdérame était ambitionnée par les princes les plus éloignés, et l'empereur de Bysance, Constantin IX, lui envoya une ambassade célèbre, pour la réception de laquelle Abdérame déploya un luxe et une magnificence qui nous rappellent ce que nous avons lu de plus extraordinaire dans les Mille et une Nuits.

Nous ignorons si le khalife fit à l'humble envoyé de l'empereur d'Allemagne une réception aussi brillante. Irrité de ce qu'Othon n'avait point immédiatement donné audience à son ambassadeur, il menaça Jean de Vandières de ne l'admettre en sa présence qu'au bout d'un laps de temps fort considérable.

Abdérame fixa enfin le jour de l'audience ; les officiers du prince voulaient forcer Jean à quitter, pour ce moment solennel, l'humble habit des disciples de saint Benoît. Abdérame lui-même envoya au solitaire une somme assez considérable pour qu'il pût se procurer des vêtements magnifiques; tout fut inutile; il voulut être admis à l'audience sans rien changer à son extérieur, et le khalife, admirant sa fermeté et son attachement pour les règles qui lui étaient imposées, finit par y consentir, le reçut avec bonté, et promit d'empêcher les courses des corsaires sarrasins, qui répandaient la terreur sur les côtes de Provence et d'Italie. Quelques jours après cette audience solennelle, Abdérame, qui avait été frappé de la manière dont Jean de Vandières s'était acquitté de sa mission, le fit venir dans son palais, s'entretint longtemps et familièrement avec lui, et lui fit de nombreuses questions sur l'état de l'Europe et sur les événements qui s'étaient passés en Allemagne depuis l'avénement de l'empereur Othon 1er.

L'envoyé, satisfait de l'heureuse issue de sa mission, se hâta de quitter l'Espagne et fit le chemin de Cordoue à Metz dans deux mois et demi; c'était alors voyager avec une promptitude extraordinaire.

Adalbéron l'accueillit avec une grande joie, et Jean,

ayant appris que l'empereur se trouvait à Francfort, s'y rendit aussitòt. Othon le reçut honorablement et le combla de louanges. Jean de Vandières retourna probablement dans son monastère; mais les courses des pirates sarrasins n'ayant pas discontinué, l'empereur chargea le solitaire d'une nouvelle mission. L'infatigable envoyé se remit en route, accompagné d'un bourgeois de Verdun, nommé Dudon, et se rendit de nouveau à Cordoue. Nous ne connaissons pas le succès de son nouveau voyage, car nous avons perdu la dernière partie de son histoire, composée par Jean, abbé de Saint-Arnould. Nous croyons cependant pouvoir conjecturer qu'il eut des résultats aussi heureux que les circonstances pouvaient le faire espérer.

Jean de Vandières avait quitté le cloître avec joie, parce qu'il s'agissait du salut d'une foule de chrétiens, et parce qu'il espérait que sa mission mettrait un terme aux descentes et aux ravages des Sarrasins. Sa tâche une fois accomplie, il regagna sa cellule avec autant de contentement qu'il l'avait abandonnée.

Le vénérable Einold mourut peu de temps après, et les moines, d'une voix unanime, lui donnèrent Jean de Vandières pour successeur. Mais il ne jouit pas longtemps de cet honneur, qu'il n'avait point ambitionné, et dont il ne se croyait pas digne, et mourut saintement au commencement du carême de l'année 963, laissant florissante et remplie de nombreux serviteurs de Dieu, une abbaye qu'il avait trouvée délabrée et déserte lorsqu'il y était entré, avec ses six compagnons, trente ans auparavant.

Telle fut la vie d'un homme qui mérite d'être connu à plus d'un titre, et dont le nom est aujourd'hui plongé dans le plus profond oubli; son histoire a été composée, comme nous l'avons dit plus haut, par Jean, abbé de Saint-Arnould; mais cet ouvrage est écrit dans un latin barbare et extrèmement difficile à comprendre, et la volumineuse collection des Bollandistes, dans laquelle il est comme enfoui<sup>4</sup>, est trop rare pour qu'un grand nombre de personnes puissent la consulter. Nous avons donc cru, en publiant cette biographie peu connue, et cependant digne de l'être, rendre un véritable service à ceux qu'intéresse encore l'histoire de notre vieille Lorraine.

<sup>1.</sup> Ad diem xxvii februarii.

### TRADUCTION EN PATOIS

DU PAYS DE TOUL,

D'UNE

## BULLE DU SOUVERAIN PONTIFE

PIE IX,

PAR M. L'ABBÉ GUILLAUME.

## AVANT-PROPOS.

Quelques jours seulement avant sa nomination au siége épiscopal de Nancy, Msr Lavigerie, alors auditeur de Rote pour la France à Rome, fut prié de demander, au Souverain Pontife, l'autorisation de lui dédier le recueil de la traduction, dans toutes les langues, de la bulle du 8 décembre 1854, définissant le dogme de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Sa Sainteté Pie IX agréa cette demande avec une satisfaction marquée, et se réjouit beaucoup d'un dessein si pieusement ingénieux et dont l'exécution se poursuit actuellement avec autant d'intelligence que d'ardeur.

Arrivé dans son diocèse, le nouvel évêque de Nancy et de Toul s'étant convaincu du bon esprit qui anime les populations qui le composent, désira le voir figurer d'une manière particulière et nominale dans une collection polyglotte qui sera, sans conteste, unique dans l'univers. Ne pouvant l'y faire représenter, de la sorte, ni en français, ni en allemand, puisque la France et l'Allemagne y porteront leurs idiòmes, il imagina de le faire par l'ancien langage du pays, et nous demanda s'il ne serait pas possible d'obtenir une traduction patoise du document pontifical précité. Nous avons pensé n'avoir reçu l'honneur de telle demande qu'en tant que membre de la Société d'Archéologie lorraine, et c'est surtout à ce titre que nous nous sommes mis en devoir d'y répondre au nom de notre Compagnie. Nous avons essayé d'abord, puis ayant entrevu la possibilité d'une complète réussite, nous avons mis résolument la main à l'œuvre et nous avons poursuivi le travail, jusqu'à entière confection, avec tout le soin que nous avons pu y apporter.

Pour mieux atteindre notre but, c'est-à-dire, pour donner à notre traduction la tournure et la physionomie patoises, pour lui imprimer un caractère de sérieuse autonomie, ne pas nous borner à la ridicule substitution de quelques expressions villageoises à des mots français, ou nous exposer à ne donner qu'un amalgame de patois différents, nous avons pris les plus minutieuses précautions.

Nous étant tout d'abord convaincu qu'il n'existe pas d'idiome patois identiquement commun à toute une contrée, à tout un canton; qu'il se trouve, au contraire, de paroisse à paroisse, des variantes dans le choix des mots et dans la manière de les prononcer, dans les voyelles et dans les consonnes qui se reproduisent de préférence;

ayant remarqué, d'autre part, que, depuis un certain nombre d'années, le français a pénétré dans le langage rural et l'a singulièrement modifié; nous avons compris qu'il fallait nous fixer à l'idiome d'un seul village et que notre choix devait s'arrêter sur une commune qui, située à l'écart, n'étant pas traversée par de grandes voies, ayant par conséquent moins de communications avec les voyageurs et les cités, aurait plus fidèlement conservé les locutions natives de l'ancien langage. Pagney-derrière-Barine, situé à quatre kilomètres au N.-O. de Toul, nous a paru réunir, pour notre objet, les conditions désirables, et nous sommes allé nous y installer. Introduit chez ses parents, par M. l'abbé Raison, vicaire de Malzéville qui, déjà, nous avait prêté son concours pour la traduction, que j'appellerai théologique, de la bulle Ineffabilis, nous y trouvâmes des ressources, pour ainsi dire, inespérées : des personnes d'une politesse exquise, d'une intelligence remarquable, parlant correctement le français, mais n'ayant jamais quitté la localité, ayant longtemps vécu avec leurs aïeuls décédés plus qu'octogénaires et conservé avec un respect religieux les coutumes et les traditions de famille. Elles eurent bientôt compris le service que nous réclamions de leur obligeance, et grâce à leur concours empressé, nous avons pu minuter notre traduction patoise comme elle l'eût été, il y a un siècle et davantage, par le plus expérimenté villageois de la commune.

Tel est le motif qui nous a fait entreprendre une traduction d'un genre nouveau; tels sont les moyens mis en œuvre pour la rendre aussi parfaite que possible. C'est le patois d'une seule localité, nous le répétons; il n'y aura donc pas, de la part de tels ou tels, à s'étonner de n'y pas rencontrer les locutions en usage dans leur paroisse natale ou dans celle qu'ils habitent, ou de les y remarquer avec certaines modifications. Après l'exactitude théologique, réclamée par l'importance et la gravité du sujet, l'homogénéité du langage nous a surtout préoccupé et nous pensons l'avoir obtenue. Nous avons aussi apporté une attention toute spéciale à former l'euphonie des mots de manière à en préparer la prononciation sans trop de recherches ni d'efforts. Nous laisserons ensuite à chacun toute latitude de se prononcer sur l'harmonie, l'originalité, l'énergie, la clarté même de ce langage antique, toutes choses, qu'à notre surprise, il nous a semblé y découvrir après une lecture suivie et quelque peu préparée.

Que si l'on choisissait pour type du patois de l'Evêché de Toul, celui de Pagney-Barine, il serait facile, au moyen de quelques rapprochements, de se faire une idée exacte du patois de presque tout le pays. Par exemple, à Pagney: l'a et l'o comme voyelles, le t, comme consonne se reproduisent plus fréquemment; à Francheville et dans la Woivre, dominent l'e et l'o comme voyelles et le z comme consonne. Ainsi pour exprimer l'imparfait du verbe être à la troisième personne du pluriel, on dit à Pagney: l'étaint to, à Francheville l'étaint zo; ailleurs on dit l'étaint ta et dans un autre endroit l'étaint za. Tour se dit à Pagney: tourtou, à Francheville: teurteu, dans les environs de Lunéville: torto.

EH BIEN SE dit à Pagney: Eh bi, à Francheville: Eh ben.

MA FOI mo foué mo fri.

PORTE euche euchk'.

GARÇON gachan gachon ou guéchon.

UNE CHOSE in' hiac in' hiec.

Beaucoup maüe moüe. Vous, nous vous, nous veus, neus. Nous avons été j'ans éteu j'ons éteu.

Nous menons de la paille; — j'mounans d'let paille; — j'mounons d'l'étrain.

Nous irons encore, — j'y v'rans dans co, — j'y v'rons don co.

Mon Dieu se dit à Laneuveville, mon' Du; à Bruley, meun' Deu.

On le voit, à l'exception de quelques substantifs propres à certaines localités, et que nous ne pouvons ni ne voulons indiquer ici, le radical des mots se reproduit généralement dans tous les patois de notre contrée; avec quelque attention aux finales et à la prononciation, quand on en comprend un, il est facile de comprendre aussi les autres.

Sans revenir sur les remarques générales faites par M. Jouve, au sujet des patois vosgiens, et que l'on peut appliquer, pour la plupart, aux idiomes ruraux de nos contrées, mais seulement pour faciliter la lecture et l'intelligence de la traduction, que nous donnons ici, d'un document minuté dans une langue morte, nous allons la faire précéder d'un vocabulaire des mots qui s'y trouvent plus fréquemment répétés et leur signification; quant aux phrases ou membres de phrases que nous avons supposés ne pouvoir être facilement compris, nous en renvoyons le sens littéral ou l'explication au bas de la page qui les contient. Cette double précaution épargnera, au lecteur, toute contention d'esprit et lui rendra plus attrayant, nous l'espérons, le langage, qu'ont parlé nos pères, comme l'indique la racine du mot patois qu'on lui a donné; langage non point de dégénérescence ou de

corruption; mais langage plein de sève et de vigueur qui, heureusement cultivé par des intelligences d'élite et par de nobles cœurs, est devenu ce français que nous admirons, à bon droit, dans les compositions de nos écrivains les plus distingués, que la littérature actuelle ne respecte guère et qu'elle aurait néanmoins autant de profit que d'honneur à conserver avec toute son élégance, son harmonie et sa précision.

# Substantifs.

Buisson, Bouchan. Une chose, In' hiac. Clarté, Tiatet.

Connaissance, Counechance.

Crainte, Paüe.

Croyance, dogme, Le Credo que j'dijans. Les docteurs, Los kerets qu'ant écrit.

Eglise (temple), Mouti.

Eglise romaine, Eglise de nout' Saint-Père.

Fils, Gachan.
Fille, Gache.
Germe, Geormant.
Maison, Majan.
Milieu, Moiëtant.
La neige, Let noche.
Noël, Noé.

La nuit,
Les prêtres,
La porte,
L'euche.
Tache, souillure,
Line.
Lot kerets.
L'euche.
Ouétine.

Les Saintes Ecritures, Los paupis de l'bon Diù.

### **— 131 —**

Le trône élevé, Les siècles passés, Let chaïère élouvet.

Lo vi tot.

### Articles.

Le, la, les, Du, des, Un, une, Lo, let, los. De l', d'let, dos.

I, in'.

#### Pronoms.

Il, elle, ils, elles, Lui, leur, elle, Son, sa, ses, Tout, toute, Celui, celle, I, ill', is, ill's.
Li, lou, leï.
Se, set, sos.
Tourtou.
Le çu, let celle.

# Adjectifs et participes.

Déclaré, A couvert, Meilleur, Prédécesseurs, Pris, prise,

A couï. Miaüe. Ceaües qu'étaint d'vant.

Détiaret.

Seul, seule, Vert, verte. Prins, prinche.
Tout på lou, tout på leï.

Vert, verte. Vieux, vieille. Vot, vote. Vi, vie.

## Verbes.

Appeler, Chercher, Clouer, Conserver, Descendre, Donner, Hauyeï. Quoiri. Tiooueï. R'teni. Dévalei. Bailleï, d'neï.

Entendre, Auyï. Recoudeï. Enseigner, Fiorigeï. Fleurir. Laisser, Laveï. Noircir. Norigeï. Nourrir, Nieuëri. Oter, Routei. Baüesseï. Pousser. R'ouëiteï. Regarder,

Régir et gouverner, Mouneï et morigéneï.

Ressembler, Ressonneï.
Renverser, R'vocheï.
Sortir, Sauteï fû.
Suivre, Cheuïre.
Tomber, Choïre.

# Adverbes et conjonctions.

Au-dessus, A d'chus.
Autant, Auchtant.
Beaucoup, Maüe.

Bien plus, Bi pu, eico pu.

Constamment, Toujou.
Comme cela, Einlet.
Encore, Eico.
Ensemble, Ossonne.

Ferme, Roide sû pattes.
Fermement, Sans broncheï.

Mieux, Moïe.

Nettement, Sans bioüatter.
Plus loin, bien loin, Pù lang, bi lang.

L'infinitif des verbes de la première conjugaison est

généralement terminé en et aimer, aimei, donner, d'nei.

Le participe passé l'est en et, aimé, aïmet, donner, d'net.

La 3° personne plurielle du présent de l'indicatif finit en ant: is d'nant, is fin'chant, is r'cevant, is rondant.

Celle de l'imparfait l'est en aint, is aïmaint, is fin'chaint, is r'cevaint, is rondaint.

Au parfait : l'ait aïmet, l'ant aïmet, etc.

Au plusque-parfait, l'avaut to' aimet, l'avaint to, etc.

Futur, l'aïmeret, l'aïmerant.

Conditionnel, l'aiemeraut, l'aimeraint.

Subjonctif, que l'aïmeuss, qu'i peurneuss, que l'aïmenss, qu'is peurnenss.

Pour rendre le sens de cette proposition: exempte de la tache originelle, nous n'avons rien trouvé de plus exact que cette tournure: comme si elle était baptisée, encore mieux et bien plus, le premier membre de la phrase indiquant l'exemption de la souillure originelle au moment de la naissance, et le second cette exemption, avant même la naissance, c'est-à-dire, dès la conception.

# LETTRE APOSTOLIQUE

DE N.-T.-S.-P. PIE IX, PAPE PAR LA DIVINE PROVIDENCE, TOUCHARY LA DÉFINITION DOGRATIQUE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE, MÈRE DE DIEU,

EN PATOIS LORBAIN.

#### PIE EVECK

serviteur dos serviteurs de l'hon Diù, pou qu' l'en saut toujou souvenance.

Diú qu'ot si bon qu'an ne l'saraut dire<sup>2</sup>, qu'ot toujou prot à pardouner et que n'dit jamas de monteris<sup>5</sup>, que put tourtou c'qui vut, que sa tout bi et arronge tourtou sans broncher et tout bellemot<sup>4</sup>; l'avaut veu, quand l'monde n'ataum to co<sup>5</sup>, que tourtous los hoummes, éico los soummes périraint pà let saute de nout' père Adam, et pà i secret coichet à sond de l'éternitet<sup>6</sup>, l'avaut to meint do set tête que, quand s'petiot viro à mond<sup>7</sup>, i

- 1. Pour qu'il en soit toujours mémoire.
- 2. On ne le saurait dire, pour inessable.
- 3. Qui ne ment jamais.
- 4. Qui dispose tout avec force et douceur.
- 3. De toute éternité.
- 6. Mystère caché dans la profondeur des siècles.
- 7. Quand son fils naitrait.

coumoceraut in hiac en n' saraut miaue et qu'an n' saraut saoüi coumot qu'i l'araut fâ<sup>4</sup>, pou que l'houmme, que l'diape tiraut do sos greffes, n' périjeuss' mi maugré Diù qu'ot si bon et pou que si le premeï Adam douvaut to cheuïre, lo su qu' vanraut après lou li bayeuss' let main pour le r'louver. Ot coumonçant et quand l'monde n'ataum' t'o co<sup>2</sup>, lo bon Diû démolet et arongea tout bi in' mère à c'petiot gâchan<sup>5</sup> pou quand i vauraut venint dot' l'monde que soupiraut to maüe après lou et i l'ai tant aimet qu'y n'vouyaut to ri que lei et qu' pou li piare l'araut fà tourtou4. C'ot pou celet que, bi pû qu'à tourtous los Einges et qu'à tourtous los Saints i li d'net dos bounes chouses qu'i tiraut de s'trésor qu'ot toujou pien, et tant et tant qui n'quitaut jamas; c'ot pou celet que los ouétines que d'nant lo péché ne l'ant jamas gâtet, et c'ot co pou celet que l'ot si belle, si boune, si sainte, si inôcente et que l'ait tant de hiacs que n'y ait que l'bon Diù qu'o n'aut pu que lei et que pl'euss' bi le saouis.

An daut dan bi compenre que let boune Virge d'vaut t'o ête pu belle que l's'laüe et qu'o venant aù monde, ill'saut coume si l'ataut batiée eico meuïe et bi pu<sup>6</sup>. Ç'ot pou celet que l'ait détrut le diape coume pâcheun' ne l'avaut p'leu fare. Le bon Diù ot n'onviant s'gâchan dot l'monde velaut' to qu'i so o meim' tot de lou et de leï que' s'gâchan avaut to print pou qu'ill' saut set mère et

- 1. Une œuvre excellente et mystérieuse.
- 2. Dès le commencement et avant les siècles.
- 8. Choisit et prépara une mère à son fils.
- 4. Il mit en elle toutes ses complaisances.
- B. Elle a tant de perfections qu'il n'y a que Dieu pour le savoir et la surpasser.
  - 6. Exempte de la tache originelle.

que l'Saint-Esperit v'laut to co que le sû que li baille let procession, eun' veneuss' au monde que pà s'n'opération<sup>4</sup>.

Let premeire inôcence de let boune Virge, que n'fayaut qu'in' hiac avaü set belle saintetét et avaü l'houneur d'ête let mère de l'bon Diù, nout' saint' Eglise que recoude toujou le Saint-Esperit, qu'ot l' boun' eyde eico let premeïre pire de let véritet<sup>2</sup>; nout' saint' Eglise l'ait toujou maüe bi expiiguet, bi répandeue et baüessée deûsch'qu'à de l'aut' coutir avaü dos résons cico dos chouses ébiaüissantes. L'ait fà celet, pass' que c'étaut to in' dôctrine veneue de l'paradis et que l'bon Diù n'avaut to d'net<sup>5</sup>. Tout d'jet bi lang tot devant lo vi tot<sup>4</sup>, los anciens l'avaint oracinét dos lous cueurs; los évêgues avaü lous kerets l'avaint soumet tout-par-tout. C'ot pou celet que nout' boun' Eglise l'at ossignét sans biöuatter<sup>8</sup>, et qu'ill' n'recuin' laum' to de fare de let Conception de let boune Virge fète que los bounes geos ne manqueremm' de bi ouadei. C'ot pou celet que nout' boun' Eglise a rouëitét let Conception d'nout' boune Virge coum' in' chouse étounante, maüe sainte, maüe vénérabe, ne ressonnamm' o ri à let çue dos autes offants, qu'an n'avaum co veue et qu'an ne r'voraumm'6, et c'ot si bi n'einlet que nout' boun' Eglise ne fât dos fêtes que pou los grand's chouses. C'ot pou

- 1. Le Saint-Esprit a voulu que, par son opération, fut conçu et naquit celui dont il procède lui-même.
- 2. L'Eglise, toujours enseignée par le Saint-Esprit, est la colonne et le fondement de la vérité.
  - 3. Doctrine venue d'en haut et que Dieu lui-même avait révélée.
  - 4. Dès les temps les plus anciens.
  - 5. Sans hésiter.
- 6. Une Conception à part, merveilleuse, entièrement distincte de l'origine des autres hommes.

celet qu'an ait veu l'Eglise quoiri, pou los panre, do los paupis de l'bon Diù, los meimes mots que d'jant let saigesse qu'ataut d'vant qu' los créateures ne seint et remontrant s'n' origine éternelle pou los dire de let formation de c'te meime Virge qu'avaut éteu, do los conseils de l'bon Diù, pou v'nint dos let meime résolution que s'gàchan qu'ot aussi honnète que lou<sup>4</sup>.

Le Credo let que j'dijans et tourtou ce que j'fayans do l'mouti eico chet nous fant bi vore cambi let boun' Eglise de nout' Seigneur qu'ost let mâtrosse de tourtous los autes, aïmaut to d'jet let Conception ébiaiüssante de nout' sainte Virge. Bin ottondeu que tourtou ce qu'ait fâ l'Eglise de Roume daut iet' repeïtet partout, pou celet que l'ot let premeïre de tourtous los autoritets, et le moïtant de tourtou c'que j'savans d'pu vrà et que n'fà qu'ung. Ç'ot de pà ley que l'ai ouadet, sans que pàcheu n'ouseuss', y touchei, tourtou ce qu'avaut dit l'bon Diù, et ç'ot ce qu'ill' crôt que tourtous los autes douvant crore et ne mi y manquei.

Ç'ot pou celet que c'te meime Eglise de Roume s'ait tant remuet, que l'ait fà tourtou c'qu'ill pl' aut to, pou montrei, pou j'tei partout, pou soutenint son pipet que let boune Virge atau veneue au monde coume' si l'ataut bâtiée eico moïe et pi pu². Et je l'vouyans maüe bi, et que je n'ne trompamm', do los paupis si bés et que n'y ot n'ait tant d'los Saints Pères de Roume qu'étaint to devant nous³. Saint Piere fust le permeï et ç'ot à lou qu' nout'

<sup>1.</sup> La Vierge avait été, dans les conseils de Dieu, destinée à venir dans le même but que son fils aussi sage que lui.

<sup>2.</sup> Pour propager et défendre le culte de l'Immaculée Conception.

Nous en voyons un témoignage évident, manifeste, dans les actes si nombreux et si remarquables des pontifes romains, nos prédécesseurs.

bon Jésus d'net de ouadei los agnés eico los borbis, de los nurie tourtous, d'ofoncer lous frères do let foué, d' mouner et moriginer l'Eglise qu'ot partout, pou que sos offans jamas ne broncheunss'<sup>1</sup>.

C'ot pou celet que çaux qu'ateint t'o d'vant nous ant meint tourtous lous houneurs, pass' que l'étaint los mates, à mott' dot' l'Eglise de Roume let fête de let Conception, avaŭ in' mosse que n'ataum' to co<sup>2</sup>, epeu dos vêpres et tourtou ce que p'lant dire los kerets do lous offices<sup>5</sup>, pou qu' tout chacun saveuss' bi que let boune Virge n'ataum' coume tourtous los autes que faut bâtiéi; pou qu'an ouyeuss' moïe, pou qu'an fayeuss' pu grand's et qu'allenss' pu lang los cérémounies qu'an fayaut to d'jet et d'los aurichi en lous d'nant dos indeulgences, so qu'an d'neuss' permission à los grandes villes, à los contrées, à los royaumes de panre pou lou sainte<sup>4</sup> let mère de l'bon Diû, o let hoyant let Conception Immoqueulée sò on éprouvant los confréries, los congrégations, los couvents élouvets pou l'houneur de l'Immaqueulée Conception; sò o poutant bi haut let religion de ceaus que fereint dos couvents aussi bi que dos hopitaux, dos autels, dos moutis, qu'is diraint toujou de l'Immaqueulée Conception; sò qu'is peurnenss' let résolution, et le jurant d'vant l'bon Diù, que s'battreint deuch qu'à sang pou désonde let Conception Immaqueulée d'let binheuireauss' Virge, mère de l'bon Diû.

Eico pu, l'an éteut an n's'araut pu contents de v'lor et

- 1. Pour que ses enfants jamais ne chancellent.
- 2. Une messe propre.
- 3. Tout ce que peuvent dire les prêtres dans leur office.
- 4. Prendre pour patronne.

d'prochéi<sup>1</sup> qu'in' fête de let Conception seraut établie pou tourtous los chrétiens, ni pu ni moins que let fête de Nooué; que let sête let de let Conception seraut sâte do tourtou l'eunivers pendant hiëue jous et maüe saint'ment<sup>2</sup> sétée pà tourtous los geos coume tourtous los autes qu'is douvont ouadei, et qu'in' foue chaque année do nout' grand' mouti de Libère<sup>5</sup>, lot' Saint Père y v'raut avaü sos pu grand's geos\*, let jounée qu'an feraut let Conception de let Virge; de pù, et pâce qu'is v'laint toujou moïe ofoncer do los cueurs dos fidels ce qu'is avaint recoudei de l'Immagueulée Conception de let boune mère de Diû, et occuraget lou dévoution à bi honorer et vénérer let Virge conceue sans l'péchet de nout' premei père, Is n'se possédaimt' to de d'ner let permission de crier bi haut do los lytainies de Lorette eico do let préface de let mosse, let Conception Immaqueulée de c'te meime Virge, si bi que let louët de crore sautraut fuer tout' fâte de let louët de priv. Cheuïvant dan l'chemin d'ceäus qu'étaint devant Nous et si savants, J'ans aprouvet et prins los hiacs que l'ant si bi dévotement et si saigemot aronget; mà bi pu, do let souvenonce de c'qu'ait sat Sixte quate, J'ans couvri de nout' autoritet dos prières fâtes ri que pou let Conception Immaqueulée et Je jubilens maüe ot d'jant qu'an los chanteraut partout l'monde.

Ma coume los chouses qu'an fà do los moutis s'tenant si bi ossonn' que n'fant qu'ung avaü le Çu pou qui qu'

- 1. Ils se sont grandement réjouis de décréter.
- 2. Saintement solennisée pendant huit jours (avec octave).
- 3. La basilique patriarcale de Libère.
- Le Saint-Père irait avec ses plus hauts dignitaires (il y aurait chapelle pontificale).

s'ot<sup>4</sup>, et coum' ill' ne p'lant demorer sons bougier coume dos piquets si l'aut' cy cheinge coume in' girouante<sup>2</sup>, ç'ot pou celet que ceäus qu' otaint d'vant Nous coume Saints-Pères à Roume, n'sangeant qu'à réponde, et bi lang, los hiacs qu'an fayaut pou let Conception, l'ant fà tourtou c'qu'is p'laint pou espiiquei à los geos et far' ontrer bin avant dos lous têtes et c'que ç'ot et se n'osignemot. C'ot si vra, que l'ant maüe et maüe si bi prochet que let fête qu'an fayaut, ataut let Conception de let boune Virge et qu'an n'pouvaut s'y trompei : l'ant r'bausset coum' in' grousse monteri<sup>5</sup> los raisons de ceaus que s'avisaint to de soutenaint, coum' dos effrontets, que ce n'ataum let Conception meime, mà seulemot let sanctification de let Virge que l'Eglise honouraut to. Et is n'anm' v'leu ête miaues pou los ceaus que, pou r'vochei l'Immaquelée Conception de let boune Virge ot mottant i moument ontre le coumoncemot et let finition de let Conception let, d'jaint qu'ill' n'avaum éteu do l'coumoncemot, mà solemot y paŭ après et qu'avaŭ faleu attonde4; ç'ot bi pou celet que ceaus qu'étaint d'vant Nous s'san creus forcets d'sout'nint et d'désonde mordicueuss' et let sète de let Conception de let boune Virge et let Conception do l'premei moument coume let chouse qu'an d'vaut to

- t. Les choses qui appartiennent au culte sont unies par un lien intime avec leur objet.
- 2. Elles ne peuvent demeurer sans bouger comme des piquets, si cet autre change comme une girouette (ne peuvent demeurer stables si cet objet est lui-même incertain et douteux).
  - 3. Ils ont repoussé comme un gros mensonge.
- 4. Mettant un moment entre le commencement et la fin de la Conception, disaient qu'elle n'avait pas été dès le premier moment, mais seulement un peu après et qu'il avait fallu attendre.
  - 5. Sans démordre (avec tout le zèle possible).

erore et ouadei. Ç'ot d'toulet que v'nant los mots si tranchets de l'Saint-Père Lexandre VII, quand i montraut si bi c'que croyaut nout' boun' Eglise, o d'jant : « L'ot

- » certes bi tout vie¹ let dévotion dos offans d'nout' bon
- » Jésus pou set binheuiraüss' mère let Virge Marie; let
- » dévotion let que croyaut to que do l'premeï moument
- » que s'n'ame ontrei do s'corps, l'ataut sauvée et ouadée
- » de let ouétine de l'premei péchié, på i privilège et let
- » grâce de l'bon Diù, que vauyaut to c'qu'avaut sà s'gâ-
- » chan neut' Seigneur pou sauvei tourtous nous autes;
- » et ç'ot leï que los ait amounets à fare de lou moïe let
- » fête de let Conception<sup>2</sup> ».

Ceaus qu'étaint d'vant Nous, s'sant échinets à mott' tourtous lous soins et lous voulontés à r'tenint sons que pâcheunn' y p'leuss' touché<sup>5</sup> lét doctrine de l'Immaquelée Conception de let boune mère de Diû. Et ç'ot si bi einlet, qu'is n'ant jamas souffri qu'on d'jeuss' queuë que c' saut au bi qu'an louveuss' le nez d'i coutir ou d'i n'aute su ce que l'o n'avaint to dit<sup>4</sup>. L'ant éteu bi pu lang; l'ant dit sans biouatter et tont pien de fouës que l' Credo que j'dijans su l'Immauquelée Conception, ataut et d'vaut to été prins tout de meime que let fête que j'fayans do los moutis; l'ant dit que l'Credo let méritaut, pou c'que l'ataut si vi, et qu'an l'chantaut do tourtou l'monde, ête bi receu et souteneu pâ nout' Eglise de Roume, et pou n'ri layé à dire, qu' méritaut tout pien qu'an l'chanteuss' do tourtous

- 1. Elle est certainement ancienne.
- 2. C'est elle qui les a menés à célébrer de leur mieux la fête de la Conception.
  - 3. Sans que personne y puisse toucher (dans toute son intégrité).
- 4. Ils n'ont jamais souffert que cette doctrine fût censurée ou méprisée par qui que ce fût et d'aucune manière.

los moutis de l'monde do los jous de feïtes. Ce n'om' tourtou, pou que l'Credo de let boune Virge immaquelée demoreuss' franc et net sans que pacheun' ouseuss' y touchiei, is défondeint, avaû tout pien de menaces, de soutenins sô d'vant los geos, sô derri, i n'aute Credo, pâ c'qu'is v'laint le revochei et l'tripler d'euch' qu'a ri. Et pou que, ce que l'avaint tant et si bi dit, ne d'moreuss' mi coume in' mout' de tarre, que n'bouge mi<sup>4</sup>, is motaint à coutir los scellets que je r' trouvans avaû ce que j'venons de dire do los paupis de c'Saint-Père Léxandre VII que feut d'vant Nous et maüe admiret :

- « Je, considérant que nout' saint' Eglise de Roume fà
- » tout bi let fête de let Conception Immaquelée de Marie
- » toujou Virge, et que l'ait fà, do l'vi tôt, o s'n'honneur
- » in' mosse et ce que d'v'ant dire los kerets que li avaut
- » souffié le bon Saint-Père Sixte quate qu'ataut d'vant
- » Nous, et v'lant tout coum' lou et los autes que J'venins
- » après, los Evecks de Roume, bi protégei let pieuse dé-
- » votion let, c'te sète et ce que l'ant sà depeui le coumon-
- » cemot et si bi arongé, que l'Eglise n'y aît ri mint ni ri
- » cheinget. V'lant de pu, soutenint let dévotion let eico
- » c'genre de pròner et de relouver let binheuirauss'
- » Virge Marie, que, pà sos soins, l'Esperit-Saint avaut
- » t'o amounet dot l'mond' bi pu et moïe, qu'in' bâtiée;
- » v'lant co que do l'bé troupé d'nout' bon Jésus tourtous
- » los esperits saint liets på let paix coum' pa in håt2, ot
- 1. Pour que la doctrine de la bonne Vierge immaculée demeure intacte, sans que personne ose l'attaquer, ils défendirent avec de grandes menaces de soutenir soit devant, soit derrière toute personne, une autre doctrine : voulant la renverser et la réduire à rien; et pour que ce qu'ils avaient tant et si bien dit ne demeurât pas inerte comme une motte de terre qui ne s'agite pas.
- 2. Voulant que dans le troupeau de Jésus-Christ, tous les esprits soient liés par la paix comme par une hart.

- » détrujant los reincueunes et los dispeutes et ot mottant
- » fue ceaus que gateraint los autes; et pou c'que los
- » Evecks que j'ans dit, avaŭ lous chaloines, l'Ro Ph'lippe
- » avaŭ tourtous sos seugets, n'ant priet et n'ant sa prii,
- » sons v'lor ne layer tranquille : Je r'nouvelans tourtous
- » los bés paupis qu'ant écrit ceaus qu'ataint d'vant Nous
- » et på dessus los autes Sixte IV, Paul V et Grégoire XV,
- » pou proteigei d'lou moie le Credo que j'chantans har-
- » dimot, que l'ame de let boune Virge Marie, quand
- » l'bon Diù l'ait fà et l'ait mint do le corps de let boune
- » Virge, ait receue let grace de l'Saint Esperit et que l'ait
- » éteu ouadée de let ouétine de l'premei père ; J'd'jans
- » qu'avaü celet, J'protegeans let fête eico tourtous les cé-
- » rimounies qu'an fà pou let Conception de let Virge
- » Marie mère de l'bon Diù, coum' an los ai orongés o
- » coumoncant et coum' Je l'an dit pu hà, tout de meime
- \* Countricant of country of an are purish tout at monne
- » et maüe bellemot coum' le Credo que J'disans, et
- » v'lans que tourtou ce qu'an ot écrit do los paupis que
- » J'venans de dire, so sà bi à point et sans rater, pou ce
- » qu'outremot J'punirains sons miséricorde de tourtous
- » los châtimots que sant marqueïs do ços paupis et
- » qu'ant daut rr'douteï.

1. Nous déclarons par là, favoriser la fête et le culte de la Conception de la Vierge mère de Dieu, tels qu'ils ont été établis, comme nous l'avons dit plus haut, conformément à cette pieuse doctrine, et nous ordonnons que l'on observe lesdites constitutions et décrets, sous les peines et censures qui y sont spécifiées; mot à mot:

Nous protégeons la fête et toutes les cérémonies que l'on fait pour la Conception de la Vierge Marie, mère de Dieu, comme on les a arrangées en commençant et comme nous l'avons dit plus haut, tout de même et bien bellement comme la doctrine que nous professons, voulant que tout ce qui en est écrit dans les papiers susdits, soit fait à point et sans difficultés, parce qu'autrement, nous punirions sans miséricorde, de tous les châtiments qui sont marqués dans ces papiers et qu'on doit redouter.

- » Bi pu, que si n'y o n'avaut to que v'lenss broncheï
- » su l'conteneu dos paupis que J'venons de dire, coum'
- » si is routaint lo bé coutir à ce que J'ans dit avau los
- » autes<sup>1</sup>, à let fête, aü bi à los belles cérimounies que
- » v'nant après; aü bi qu'ouseraint dispeuter su tour-
- » tous los bell' hiacs let que j'aiemans tant, sô qu'is gra-
- » chenss' dessus, d'i coutir où d'in' aute, sò qu'is fayenss'
- » canss' pou n'se m'i vond', de rouëiteï si l'Credo let ot
- » bi tier, de barbouillei eico de farfouillei do los paupis
- bi tier, de parbouinei etco de larioumei do los paupis
- » de l'bon Diù, aü bi de los Saints-Pères, aü bi de los
- » saints los pû savants, aŭ bi enfin, pou sancte que
- » saint que c'so2, aü bi co pou ce qui croraint v'lor, qu'is
- » l'écrivainss, au qu'is palenss', qu'is prochenss', épan-
- » denss', dispeutenss', jeurenss' patou avaü lous daües
- » mains que n'y ait ri de pu vra, aü bi on allant chor-
- » cher dot let leune dos raisons qu'an n'panraum' let
- » poëine d'y réponde; aŭ bi enfin qu'ot jaseraint J'ne
- » savons coumot; tourtous et chaqu'ung de ceaus-let,
- » en seuss' dos punitions, apeuï de ce qu'on hauïe los
- » censures que sant bi à lang minches do los paupis de
- » Sixte quouäte<sup>5</sup> J'otendans que l'is fuchenss' soumis et
- » J'los y soumettans på los paupis qu' voss'4, Je v'lans
- » que pou celet et sans pu pâler, is n' p'lenss' pu jamas
- 1. Comme s'ils ôtaient le beau côté à ce que nous avons dit avec les autres.
- 2. Soit qu'ils crachent dessus d'un côté ou d'un autre; soit qu'ils feignent, pour ne pas se rendre, d'examiner si cette doctrine est bien claire, de chercher dans les Ecritures, dans les Saints-Pères, dans les saints les plus savants (les docteurs), ou enfin sous tel prétexte que ce soit.
- 3. En sus des peines et de ce qu'on appelle les censures qui sont mises bien au long dans les écrits de Sixte IV.
  - 4. Les écrits que voici (pour les représenter).

- » prochei, fare los mat' d'écoles, d'nei lou savoir et l'ex-
- » piiquéi, qu'is n'plenss' pu votei an ri ni pou qui que
- » c'sôt¹; et sons tant barguignei, Je v'lans los fare cheuïre
- » desous los poënes de n'p'lor pu jamas prochéi,
- » non pu que d'fare lous magisters do los écoles, de
- » d'neï lou science au dos interprétations à lous fan-
- » taisie, et qu'is n'plenss' mi ète pardounnets que
- » tout pà Nous-meime aü bi pà ceaus qu' vanrant après
- » Nous sû let chaière de Saint-Piere; et Je v'lans co,
- » qu'is choyenss' desous los autes pouënes que J'pau-
- » reins lous y infligei aŭ que lous y infligeraint ceaüs
- » que vanrant après nous, los évecks de Roume, tout
- » coum' J'lous y condamnans pà nous présents paupis,
- » que n'fayant que r'nouveleï los paupis si savants et si
- » dévots que J'ans d'jet dit de Paul V et de Gré-
- » goire XV.
  - « Et si n'y ait dos lives pou pâlé let dessus coum' Je
- » n'le v'lamm', aŭ bi pou dire que let fête et los ceri-
- » mounies qu'an fà pou ley, layant dos doutes do l'espe-
- » rit aŭ bi qu'an y araut mint pou le leire, queuë que ce
- » sot que n'seraum coum' J'l'an dit put haut2, au bi eico
- » si l'y avaut dos phrases, dos prônes, dos sermons, dos
- » dispeutes pou soutenint que ce n'om' ni tout bi ni tout
- » vra, si an los ait eimprimet après l'ordounance que
- » J'ans rapoutet pù haut de le Saint-Père Paul V, aü bi
- » si an los eimprime pu ta, n'importe coumot; J'los dé-
- » fondans et desous los pouënes et los censeures que
- Qu'ils ne pourraient jamais précher, faire les maîtres, étaler leurs savoir et l'expliquer; qu'ils ne puissent plus voter en rien ni pour qui que ce soit.
- 2. Ou bien qu'on y aurait mis quoi que ce soit qui ne serait pas selon ce que nous avons dit plus haut.

- » s'trouvant do le registre dos lives qu'an n'daum' leïre;
- » J'v'lant et J'ordounans que på celet meime tout på lou
- » et sans pu paler, ils seinss' reouëitets coum' désondeus
- » sons remission. »

Tourtous los geos savant bi coumot los pu bés couvents, los pu ebiaùïssantes écoles dos évecks et los pu savants kerets do los chouses de l'bon Diù¹ ant r'teneu pou le r'motte à z'autes, ant souteneu et desondeu mordicueus le Credo de let Conception Immaquelée de let boune Virge mère de Diù. Is savant bi aussi cambi los évecks s'sant d'net d'poënes, sons se coicheī et meime quand y n'y avaut to' que dos kerets² pou montréi qu'is croyaint to sons broncheī que let boun' sainte Virge Marie, mère de l'bon Diù, pà los mérites de l'Rédempteur Jésus-Christ nout' Seigneur, que li avaut to d'nnet d'avance, n'ait jamas éteu tachée de l'péché de l'premeī houmme; mà que l'on ait éteu bi n'a point ouadée et tout pien, et pou celet, raichetée bi moïe que tourtous los autes.

Le concile de Trente que n'riaum' to<sup>5</sup> et qu'ot let pu haute autoritet, a veneu fâre d'avaü<sup>4</sup> tourtous ceäus que J'venans d'dire. Ç'ot si vra, qu'ot fayant, su l'péché de nout' premeï père se *Credo* que devaut ressonner au çu dos Apôtres et que pou celet l'ait print do los bés paupis de l'bon Diù, dos Saints-Pères et dos assemblées d'évecks

- 1. Les plus savants prêtres dans les choses de Dieu pour : les docteurs les plus considérables dans la science des choses divines.
- 2. Même quand il n'y avait que des prêtres, pour même dans des assemblées ecclésiastiques.
  - 3. Qui ne riait pas.
- 4. Faire d'avec ceux que nous venons de nommer, pour dire : se joindre à eux.

los meuie ecaüetées<sup>4</sup>, l'ait dit et montret sons qu'i saut obliget d'y r'venint, que tourtous los hoummes venant au monde opoisounnets pa le péché de l'premeï père ; dijant pourtant, pou qu'an n'o p'leuss douteï, qu'i n'v'laum' mott' do se *Credo* nan pu que do sos paroles, let binheuiraüss' Virge Marie, mère de l'bon Diù. Et tout jeuste, d'jant celet, los pères de l'concile de Trente, ant montret autant qu'i l'falaut to, o fayant attention à los tots et à los pays, que let boune Virge feut franche de let tache originelle, et ainsi montraint tout bi qu'an n'saraut ri penre en boun' aloy, sô do los paupis de l'bon Diù, sô do los chouses<sup>2</sup> que j'tenans d'nous Saints-Pères, que sô de quéq' façan cont' l'ebiauüissant privilége que let Virge avaut to de pà ley.

Et d'bi vra, le Credo de l'Immaquelée Conception de let boune Virge répandeu tous los jous pù lang, avaü pù d'force et d'tiatet, pà l'idée si saint'mot amouraüiss' de l'Eglise, pà l'ossignemot, pà l'étude, pà le savoir et let sagesse, détiaret, raid' su pattes, et soumè coum' l'éclair do tourtous los pays de l'monde catholique, l'ait toujou demoret do c'te meime Eglise, coum' héritache dos pu vis grand'pères<sup>5</sup> et coum' le Credo que n'ait d'net l'bon Diû; ç'ot ce que d'jant, ç'ot ce que repeytant à tue tête tourtous los pù bés hiacs qu'an r'trouve chei los offants de l'Saint-Père que sant depoïël'ondro que s'louve le s'laüe

<sup>1.</sup> Les assemblées d'évêques les mieux écoutées ; pour les conciles les plus accrédités.

<sup>2.</sup> Et ainsi montraient tout bien qu'on ne saurait rien tirer, en bon aloi, ni dans les divines Ecritures, ni dans les choses que nous tenons des Saints-Pères qui soit, d'une façon quelconque, opposé à l'éblouissant privilège accordé pour elle seule à la Vierge.

<sup>3.</sup> L'héritage des ancêtres.

deuch'qu'à l'ondro qu'i s'caüeche¹. Tout de meime l'Eglise de nout' bon Jésus, ouadross' et que n'd'reum', de tourtous los vériteis² que sant do l'Credo, r'vaucheraut l'monde pou ompechei qu'an y toucheuss', n'y cheinge ri, n'y route ri, n'y ajoute ri. Mà quand avaü set sagesse et set screupeulosité, ill' vi à pâlei dos chouses qu'ant print lou germe do l'vi tôt et que l'Credo dos Saints-Pères ait pianteï do los ames, ill' mot tourtout sos soins à los ratiei, à los frottei³ si bi que los premeïs Credos que l'bon Diù d'net à sos offants, dev'naint saincs et nets, tiars coum' de l'our, et que d'morant toujou piens, sons r'vocher, sons ri pâde de c'qu'is valaint ni de c'qu'is pouvaint, et ne r'baüissant que su lous racines, aü pou moïe dire, do l'meime Credo, do let meime compeurneüire et do l'meime sentiment³.

Et tout d'meime, los Pères et los kerets qu'ant écrit, instrus pà l'bon Diù n'ant ri tant aveü à cueur dos los livres que l'écrivaint pou expiiquei los paupis de l'bon Diù, pou rincei, mà tout bi, los ennemis de l'Credo<sup>5</sup>, instrure los fidels, que de criei à qui moïe et d'proché sù los tôts, et tout pà tout do tourtous los pàlés et d'let pu magnifiqu' façan, let si haute saintetet de let boun' Virge,

- 1. Tous les enfants du Saint-Père qui sont depuis l'endroit où le soleil se lève jusqu'à celui où il se couche, *pour* : chez tous les peuples et nations de l'univers catholique.
- 2. Gardienne qui ne dort pas de toutes les vérités pour : gardienne vigilante.
  - 3. Pour à les limer, à les polir.
- 4. Pour ces dogmes primitifs de la céleste doctrine acquièrent l'évidence, la clarté, la précision, et qu'ils retiennent en même temps leur plénitude, leur intégrité, leur propriété, et ne croissent que dans leur espèce, c'est-à-dire dans le même dogme, dans le même sens, dans le même sentiment.
  - 5. Vaincre les ennemis du dogme.

se rang élouvet, s'n' inôcence onteïr' et pu bianche que let noche, et let grand' victoire qu'ill' ropouteit chu l' diane que creuy' do set pé de n'p'lor n'étreinquié tourtous<sup>4</sup>. C'ot pou celet, dijant ce que l'bon Diù ai dit quand i t'naut co l'mond' do set main<sup>2</sup>, sù los médecines qu'i préparaut si bounemot pou guéri los hoummes et los r'motte à râvi do l'espérance que l'avaint to pâdeu, o'd'jant : « J'mottra ontre ti et let foumme, ontre tos offans et los sines in' haine à meuri », l'ant recoudet que l'grand jeug'ment let de l'bon Diù, fayaut counott' bi lang d'vant, sons barguigner et coum' si an l'voyaut d'jet, l' miséricordieux Rédempteur dos hoummes, à saöui : l'eunique gâchan de l'bon Diù, nout' Seigneur Jésus-Christ, layaut vore set binheuirauss' mère let Virge Marie, et montraut avaŭ l'doïe<sup>5</sup> let haine de l'gâchan et d'set mère cont' le démon.

Ainsi, tout coum' le Christ que s'ait piecet<sup>4</sup> ontre l'bon Diû et los hoummes, o peurnant nout' paure nateure, à chânet le paupi que n'condamnaut to', ot l'tioüant à let croïe coum' i general qu'ait tourtous tiet<sup>8</sup>, ainsi let boun' Virge que n'fâ qu'ung avaü lou, mounant de pu en pu lang, avaü lou et pà lou, set heïne que n'finira jamas cont' le vi serpent, ait do s'triomphe non pareil, broyet avaü s'bian pi, let tête de l'monstre let toujou pien d'poison.

- 1. Le diable qui crève dans sa peau de ne pouvoir nous étrangler tous.
  - 2. Pour dès les premiers temps du monde.
  - 3. Montrant du doigt, pour indiquer expressément.
  - 4. S'est placé.
  - 5. Comme un vainqueur.

C'ot c'si bé triomphe de let Virge qu'ill' ait de pa ley, c'ot s'n'inocence, set puretet, set saintetet an n'saraut pu moïe, c'ot s'n'exemption de let tache de l'péché, c'ot let pièn' meseur de tourtous los grâces, dos vertus, dos privilèges qu'ot do ley que los meimes Pères ant veu tantou do l'arche d'Noöué qui, pà in boun' rajon de l'bon Diù, ait sautet fù sainct' et notte dos aües que noyaint tourtou l'monde; tantou do c't' échelle qu'ait veue Jacob et que d'let tarre mantaut jeusqu'à firmament, que los einges de l'bon Diù o mantaint et dévalaint los échélans et que l'Seigneur étaut à boüe haut ; tantou do l'bouchan que vit Moyse, tout ofiammet do i saint ondro et qu'à moïetant do fiammes que biamaint maüe haut<sup>1</sup>, breulaut tot sons s'euset, sons s'odommaget, sons dimineuet, devenant toujou pû vot' et baüssant dos fleurs que ravissaint; tantou do c'te citàdelle que los ennemis n'pourraint jamas er'vochet eauïe que sant pendeus dos querasses o' masse et tourtous los sabres avaü los piques et los haches dos pu terrib' souldats2; tantou do l'jâdin si by formet, qu'an ne saraut on' ofoncéi l'euche, sautei los meurailles, ni s'y - faufilei de quéqu'façon que c'sot<sup>8</sup>; tantou do let grand' ville de l'bon Diù qu'ot bâtie su let grand montagne que l'ai bénie; tantou do l'bé mouti de l'ciel que l'bon Diù équiare lou-meime, d'jeusqu'a ébiaüï et qu'ot tout pien d'let gloire de l'Seigneur; tantou do los imaches de meime façon, et Diù sait si n'y o n'ait<sup>4</sup>, que montrans let

- 1. Flammes qui s'élançaient bien haut.
- 2. Pour la tour inexpugnable de laquelle pendent mille houcliers et toutes les armures des forts.
- 3. On n'en saurait enfoncer la porte, sauter les murailles, ni s'y introduire d'une manière quelconque.
  - 4. Et Dieu sait s'il y en a, pour nombreuses.

haute dignitet de let Mère de l'bon Diû, et s'n'inocence sons ouétine, et ses saintetet bianche coum' in noche, qu'ant éteu, ainsi qu'los Pères l'ant layé do lous paupis, si bellemot prochées et maüe lang tôt d'avance.

Pou racanter tourtous los cadeaux que l'bon Diù li ait fà, tant et tant qu'an ne los saraut campter<sup>4</sup> et pou dire let grand' saintetet qu'avaut ot venant au monde let Virge mère de Nout' bon Jésus, los meimes Pères peurnant los mots de los prophètes, ne l'amm' chantée d'in' aute facan, c't'ebiaüissante Virge, si ce n'ot, coum' let bianche tourtourelle, let sainte Jérusalem, let chaïère élouvée de l'bon Diû; let majan et l'arche de sanctification que let sagesse éternelle s'ait bâti; coum' let Royne let, qu'avaut tant d'bell hiacs o l'ontou d'lev et que s'accoudaut si bi sù s'Benjamin2, ait sauté fù tout coum' celet dos mains de l'Tout-Puissant, tout charmante, maüe chère à l'bon Diù et jamas gâtée pà let pu p'tite tache. Eh bi, los meimes pères et los kerets qu'ant écrit, sangeant de lous têtes eico de lous cueurs que let Binheuirauss' Virge, quand l'boun' Ange Gabriel l'i venet dire qu'ill' manteraut si haût qu'ill' seraut let mère de l'bon Diù, et qu'ill' l'oyit, tout pà l'ordre et l'nom de l'bon Diù lou-même, let hauyei pieïne de grâces, ant prochét que l'salut let, si bé et que jamais an avaut co oyit<sup>8</sup>, v'laut to dire que let Mère de l'bon Diù ataut l'rassemblement de tourtous los grâces divines, que l'ataut parée de tourtous los cadeaux que li avaut sà le Saint-Esprit, bi pu, que l'ataut coum' i trésor qu'an ne veuïderaut jamas4, et

- 1. Pour presque sans mesure.
- 2. Son bien-aimé.
- 3. Ce salut si beau et que jamais on n'avait entendu.
- 4. Inépuisable.

coum i grand poteu sons fond toujou pien<sup>4</sup> dos meimes grâces, si bi que, n'étant in' ombre maudite<sup>3</sup> et peurnant avaü s'gachan, set boun' på de let bénédiction que n'cess' de lou z'y d'net l'bon Diù, l'ait méritet que Sainte Elisabeth, qu'aussi bi souffiaut le Saint-Esprit<sup>3</sup> li d'jeuss :

« V'étei bénie entre tourtous los foummes, et l'ot co béni » le frût de vos entrailles. »

De tout let, lo sentiment que los meimes Pères, toujou coum' si n'fayaint qu'ung' ant si bellemot<sup>4</sup> espiiquet que let Virge let tant gloriauss' pou let queïe L'aut'let que peut tourtou<sup>8</sup> ait fà tant de bell' chouses, que l'ait ébiaüi pà los hiacs let de l'ciel, que l'bon Diù li avaut' d'net et tant et tant que j'n'arains saveü eiaüe los mott'6, på tout pien de grâces et in' si bianche inòcence, que l'ataut tout coum' i prodige de l'Tout-Puissant qu'an n' saraut racanteï; bi pu, coum' le pu grand et le pu bé de tourtous los miracles, let si vénérabe mère de Diù se rapprouchant de lou, si près que l'peut fare in' créateure, et s'élouvant à déchus de tour dus los louanges que p'lant d'nei los hoummes eico los anges. C'ot pou celet que pou défonde l'inôcence et let premeire jeustice de let mère de Diù, is ne l'amm' comparet solemot, et maüe souvot, à nout' mère Eve quand l'ataut gâche, inôcente, peure, et d'vant que l'serpent filou', ne l'aut fà cheuire do sos laçants;

- 1. Un abîme sans fond toujours plein.
- 2. Pour soustraite à la malédiction.
- 3. Inspirée par le Saint-Esprit.
- 4. Pour unanimement et clairement.
- 5. Celui qui est puissant.
- 6. Les dons célestes que Dieu lui a faits en si grande quantité que nous n'aurions su où les placer, pour abondance de dons.

må bi pu, is l'ant mint à d'chus de ley på tourtous los

phrases et los pensées los pù belles qu'an p'leuss' trouvy. Et de bi vra, nout' mère Eve an écaüetant le serpent coum' in' vie sorcire¹; ot deveneue s'n'esclave, o padant l'inòcence; aù contrair', let binheuirauss' Virge on augmentant toujou pu c'que li avaut d'net l'bon Diù, on let mottant au monde, s'ait bi ouadée de protei jamas l'oroll' à ce qu'araut v'leu li dire l'oreget d'serpent³; mà pà let vertu que li avaut to d'net l'bon Diù, l'ait runet pou toujou let vayance et l'érogance de nout' ennemi.

Ç'ot pou celet qu'is n'amm' arrêtet de hauyei<sup>5</sup> let mère de Diù so i lys à moiëtant dos épines; so in' tarre qu'an n'emm' co retoùnet<sup>4</sup>; in' Virge sans tache toujou bénie, toujou ouadée de let peste de l'péché et qu'ait sorvi à mott' aù mond' l'Adam nouvé; aŭ bi i paradis sons reprouche<sup>5</sup>, pien de tiatets eico de tourtous los agréments qu'an peut aoui, quand an n'ait ri à se r'prouchei et qu'an n'd'aut jamas meuri<sup>6</sup>; paradis tout piajant<sup>7</sup> coichet pâ l'bon Diù lou-meime pou que l'serpent pien d'poison ne p'leuss jamas l'attrapet; aŭ bi i boù que n'purim'<sup>6</sup> et qu' los vers de l'péché n'an p'leu meinget; aŭ bi in' fantein' toujou tière et poutant lo scellet d'let verteu de l'Saint-Esperit; aŭ bi i mouti tout de l'bon Diù; aŭ bi i trésor qu' opech'raut d'meuri; aŭ bi l'eunique bacelle non de

- 1. Pour ayant misérablement écouté le serpent.
- 2. S'est bien gardée de prêter l'oreille à ce qu'aurait voulu lui dire le serpent enragé.
  - 3. Ils n'ont pas cessé d'appeler.
  - 4. Une terre qui n'a jamais été retournée.
  - 5. Irréprochable.
  - 6. Qu'on ne doit jamais mourir, pour immortel.
  - 7. Paradis de délices.
  - 8. Qui ne pourrit pas, pour incorruptible.

l'trépas mà d'l'existence; récine non de let fureur, mà de let grâce, que pà in' Providence tout' exprès de l'bon Diù ait bauüesset sons jamas pàde sos feuilles votes et sons cheuire los couteumes ordinaires, d'i geormant gâtet et opoisounet.

Mà coum' si los figueures let, bi que n'y ot n'aut point de pu belles, ne d'jenss' my co assez; l'an dit, ot peurnant dos mots démolets tout exprès, sans dioubieu otonte<sup>4</sup>, que, quand l'ot question de l'péchié i n'le p'laut toy iête de let boune Virge Marie, qu'ait receu in' grâce pu grande pou triomphei ot toute menière de l'péchié. L'ant dan déclaret que let tout glouriauss' Virge ait éteu let Réparatrice de let faute de nous premeis parots, in' source d'let vie pou lous offants, preinche tout exprès devant que l'monde ne so<sup>2</sup>, préparée pà le Cu que sa tourtou et que l'ait montrée tout coum' s'ill' ataut d'jet quand l'ai dit à l'serpent : « J'mottra dos heines ontre ti et let foumme » et que, an n'o saraut doutei, broya let tête opoisounée de l'meime serpent, et c'ot pou celet que l'ant assrmet que let meime bienheuirauss' Virge ait éteu, på let grâce, notte meime d'in' ombre d'ouétine de l'péché, à coui (à l'abri) de tourtous los tâches de l'corps, de l'ame et de l'esprit, et que toujou vivant avaü l'bon Diù, ne fayant qu'ung avaü lou pà i mariache que n'finiraut jamas, jamas nan pu ill' n'ait demoret do let nouïti, mà toujou à pu grand jou et que pou celet, ill' ait éteu, pou nout' Jésus, in' majan que li piajaut bi; seraut-ce pou let rajon de s'corps? Nanny, mâ pou let rajon de let graice que l'avaut to' d'jet bi n'avant qu'ill' n'arriveuss'.

- 1. Propositions spéciales et sans équivoque.
- 2. Choisie de toute éternité.

Eurmottant avaü celet, los si bés mots que l'ant prins, pou pâlei de let Conception de let boun' Virge, quand l'ant dit que let néteure demoret sons bouget et trombiante d'vant let grâce et si fort, qu'ill' n'ousaut continuei se n'ouvrache, pou ce que d'vant arrivei que let Virge, mère de l'bon Diù n'ieut conceue pâ set mère Anne, d'vant que let grâce n'aut produt se frut, pou ce que, d'vaut iête bâtie coum' premeïre veneue, celle que d'vaut bâti l'premeï veneu de tourtous los créateures.

D'après lous témoigniaches, let pé si bianche de Maries v'nant d'Adam n'ait jamas print les taches d'Adam, et ç'ot pou celet que let binheuiraüss' Virge Marie ait éteu let mâjan fâte pâ l'bon Diù lou-meime, bi rongée pâ le Saint-Esperit, mâjan tourtou d'bell' escarlate que l'nouvé Beseleel ait maüe bi paret et tourtou couvri d'our; ç'ot pou celet que c'te meime Virge ot de bi vra, et que pâ s'nom meim', daut iête chantée coum' le premeï et l'pu bel ouvrache de l'bon Diù lou-meime, que s'ait ouadet de los dards breulants de l'malin esperit; tout bell' pâ leymeime que n'ame l'semblant d'in' tache et qu'ébiaüït los oils de l'monde pâ set Conception Immaqueulée, coum' le s'laüe quand i vût s'louvei tout de gaud ebiaüissant los geos.

I n'araum' tout d'meime bin' éteu<sup>8</sup> que l'hé vase d'élection let saut traïenet coum' tourtou l'rach'te dos

- 1. Immobile et tremblante.
- 2. Elle devait être ainsi conçue comme la première née, celle qui devait concevoir le premier-né de toute créature.
- 3. La peau si blanche pour la chair, le mot patois employé pour chair ne pouvant l'être convenablement ici.
  - 4. Qui éblouit les yeux du monde.
  - 5. Il n'aurait pas été convenable.

hoummes do let bourbe de l'péché; pou celet que bin' aûte que tourtous los aûtes créateures, Marie ne fit d'avaü Adam que pou let nateure et non jamas pou let faute<sup>1</sup>. Bi pu, i convenaut to que l'gàchan let qu'avaut do l'ciel i père que los chérubins chantant tros fous saint, aveuss' sû let tarre, in' mère qu'in' ébiaüissante saintetet n'ait jamas délayet.

Los anciens ant r'foulei le Credo let si bin' avant do lous cueurs, que pà dos mots mirobolants, pà lous tournures et que feint roueiteis chez eaues coum' los coumandements de Diù2, l'ant souvot hauïet let mère de Diù Immagueulée et auchtant Immagueulée qu'ant l'pauraut compenre, Immaqueulée, inòcente et an n'saraut pù inòcente, sons tache et an s'araut pu bianche, sainte auchtant que sans ouétine, peure, et que jamas pacheun' ne l'aprouchit; ce qu' los savants hauyant le type épeu le modèle de let puretet et de l'inôcence; pù bell' que ce qu'ot pù bé, pu graciauïss' que let grâce; pù saint' que tourtous los saints, saint' tout på ley<sup>3</sup>, r'bondissant d'bianchaue do s'n'ame et do s'corps, bi pu haut que tourtous ceaus qu'an hauie los intègres et los Virges, tout pà lev et d'ibaüe à l'âute fâte let majande l'Saint-Esperit et l'magasin de tourtous sos richesses, et que, si ce n'ot l'bon Diû tout på lou<sup>k</sup>, ot pù haut piacet que tourtous los créateures, ot bi, cont fouës pu bell' et pu sainte que los chérubins, los séraphins et tourtou le troupé dos anges;

<sup>1.</sup> Marie n'eut de commun avec Adam que la nature et non la faute.

<sup>2.</sup> Pour comme ayant force de loi.

<sup>3.</sup> Seule sainte.

<sup>4.</sup> Dieu seul.

let Virge, après tout, que tourtous los meusiciens et los chantaües de l'ciel et de let tarre, ne saraint, coum' i fauraut, meusiquei sos louanges<sup>4</sup>. Et n'y ait pacheun' que n'saveuss' que los touneures de l'langaiche ant passet tout coum' de zaüles-meimes do los moneuments de ce qu'is hauyant let sainte liteurgie et do los offices de nout' boun' Eglise, qu'an los y trouv' à tout baüe de champ<sup>2</sup> et que l'y trônant coum' dos roynes; si bi que let mère de l'bon Diù y ot hauïée et invoquée coum' in' tourtourelle bi bianche et bi jolie, coum' in' rouse toujou fieurie, coum' atant an s'araut pu peure, toujou immaqueulée, toujou sainte, et que l'y ot chantée coum' l'inôcence que n'ait jamas ri souffri en queuie que c'sô, coum' let daüezime Eve qu'ait d'net l'jou à l'Emmanuiel<sup>5</sup>.

An n'peut dant s'étounei que l'Credo de let Conception Immaqueulée de let Virge mère de l'bon Diù, marquet dos los paupis de l'bon Diù coum' l'an juget los Saints-Pères, rendu ferme pà l'imposant de lous témoignaches, oformet et poutet à pù haût do quasi tourtous los pu bés et los pu respectables moneuments de l'pu vi tot qu'ant daut bin aiméï\*, offri et maüe bi cimentet pà let sentence de l'Eglise que fà trombié los pu hardis\*, l'ait éteu reçeu avaü tant de dévotion et de tendresse pà los kerets de let meime Eglise et pà tourtous los fidels que los uns

- 1. Celle dont toutes les voix du Ciel et de la terre ne sauraient proclamer dignement les louanges.
  - 2. S'y rencontrent très fréquemment.
- 3. Comme l'innocence qui n'a jamais été bléssée, comme la seconde Eve qui a donné le jour à l'Emmanuel.
- 4. Contenue et exaltée dans un si grand nombre d'illustres monuments de la vénérable antiquité.
  - 5. Pour le jugement si considérable de l'Eglise.

coum' los autes, se relequaint to ot la recounechant et let confessant toujou pu tièremot<sup>1</sup>, qui n'y ait ri aveu de pu daüe, que lous cueurs n'ant ri tant aimet que d'honorei, de chauyei<sup>2</sup>, de hauyei à lous aides let Virge Marie mère de l'bon Diû, conçeue sans let tache originelle et de criei pa-tout que l'ot einlet. C'ot pou celet, que depeui dos centaines d'années los Princes de l'Eglise, tourtous los kerets, tourtous los mouënes, los empéreurs meimes et los ros ant toujou boüisset los Papes pou qu'is piacenss' do l'Credo catholique let Conception Immagueulée de let maüe sainte Mère de Diù. Ce que l'ant demandet de lou tot, J'lans tout souvot réclamet de l'nout', seurtout à l'bon Saint-Père Grégoire XVI, qu'étaut d'vant Nous et qui s'ot faut bi souvenint<sup>3</sup> et los évecks, los kerets, los mouënes, los grands princes et tourtous los offants de l'bon Diù n'ant point aveu d'arrêt pou que J'lou z'y d'neuss'.

C'ot pou celet que ne réjoïssant maüe piaisament do nout' ame, peurnant onteire counechance de los témoignaches let et y refléchissant coum' y faut, à pouène élouvet su let Chaïere de Saint Piere, pa i dessein coichet de let Providence de Diû, bin que Je n'le méritenss' mi, Je v'nins to de penre le gouvernement de l'Eglise, que n'layant condure à let vénération, à let dévotion, à l'amour que J'ons toujou aveü pour let Virge Marie, mère de l'bon Diû, J'nans ri aveü pû à cueur que d'fare ce que l'Eglise plaut to desirei pou augmentei l'houneur de let bienheüraüss' Virge Marie et de fare relure sos fa-

- 1. Qu'ils se soient fait gloire de la confesser toujours plus clairement.
  - 2. De choyer.
  - 3. Dont il faut bien se souvenir pour : d'heureuse mémoire.

veurs d'in' manière pu briante. Mà, coum' je v'lains apoutei o celet in' pieine maturitet, J'ans établi in' Congrégation tout jeuste pou celet, de Nous bons frères qu'an daut bi respectei, los Cardinals de let Saint' Eglise de Roume, que briïant pa lou piétet, lou sagesse et lou science do los chouses de l'bon Diù; J'ans choussi tant parmet los kerets que parmet los mouénes, los hoummes que counechons l'moïe ce qu' l'ovant let théologie<sup>1</sup>; pou que l'aprofondigenss' avaü le pu grand soin tourtou c'que touche é l'Immaqueulée Conception et qu'is N'fayenss' counote lous idées let-dessus. J'avains to d'jet, si an veut, eurceü dos suppliques que N'priaint to de N'hâter à defini l'Immaqueulée Conception de let boun' Virge, et que N'favaint counott' l'idée de tout pien d'évecks; på moins let douxième jounée de sebvri 1849, J'onviens de Gaëte, aïaüe que J'étains, à Nous vénérabes frères los évecks de pâtout l'monde, dos lottes pou que, quand l'araint bi priet l'bon Diù, is N'onvienss' på écrit coumot qu'ataut let pietet et let dévotion de lous borbis à l'endro de let Conception Immagueulée<sup>2</sup> et seur tout ce que z'auiesmeimes, pasteurs, sangeraint et vouraint sû let détermination à panre; pou que, avaü los pu grandes cérimounies qu'an p'leuss' s'imaginei, Je poutenss' nout' dareire sentence: J'fuchainss' maüe et an n'saraut pu content o r'cevant los lottres de Nous vénérabes frères, et pou quoïes? c'ot que l'auchaint i bounheur, in'joie à n'm'y s'posséder, pou ce qu'on N'repondant, is n'aum' seulemonn'

- 1. Qui connaissent le mieux ce qu'ils appellent la théologie.
- 2. Ils fissent savoir par écrit quelles étaient la piété et la dévotion de leurs ouailles envers la Conception Immaculée de Marie.
  - 3. Nous fûmes beaucoup et on ne saurait plus content.

proclamet de nouvé lou piétet et let piétet de lous Kerets et de lous troupés pou let Conception Immaqueulée de let binheuïrauss' Virge Marie, ma bi pu, ç'ot quasi tourtous ossones qu'is N'demandaint de defini pà nout' autoritet et nout' dareire sentence let Conception de let binheuirauss' Virge let.

Et J'fuchenss' aussi joyoux quand Nous vénérabes frères los Cardinals d'let saint' Eglise de Roume que fayaint to partie de let Congrégation que J'ans d'jet dit et los savants kerets que J'ans choisis pou los conseultet, aprei y aöui tout pien sanget², Ne d'mandaint souvot, et N'bauïssant tourtous auchtant iung que l'aut', let définition let de l'Immaqueulée Conception de let mère de Diù.

Après, o cheuïvant l'exemple de ceaüs qu'ataint to d'vant Nous et v'lant cheuïvre let regle et los formes exigées, J'ans convoquet et teneut ce qu' J'hauyans le Consistoire et tout let J'ans pâlet à Nous frères los Cardinals de let sainte Eglise de Roume et J'los ans hauï avaü le pu grand bounheur Ne d'mandei à dauïes mains de N'hauï défini, coum' le f'raut le bon Diû³, le Credo de l'Immaqueulée Conception de let mère de Diû.

C'ot pou celet que pien de confiance do Nout'Seigneur, et croyant que l'moument étaut lo veueu de d'net let définition de l'Immaqueulée Conception de let Virge Marie mère de Diù, définition ébiauïssante coum' le S'laüe et que n'ía counott' let parole de Diù, los paupis los pu respectets, l'sentimot de l'Eglise que n'ait jamas cheinget, le

- 1. Avec une sorte d'unanimité.
- 2. Après un examen diligent.
- 3. Pour une définition dogmatique.

boun' et eunique accord dos évecks et dos fidels de l'monde catholique, auch'bi que los paupis et los arrêts de ceaücs qu'ataint d'vant Nous; quand J'auchenss' le moïe que J'ans p'leu examinet toute chouse<sup>4</sup>, quand J'auchenss' tourtou répandeu nout' ame d'vant l'bon Diù ot priant, J'ans jeugeit que Je n'douvains pu hésitei à mott' la darreire main avaü Nous Scellets pou défini pà Nout' sentence, coum' s'ill' venaut de l'bon Diù, l'Immaqueulée Conception de let boune Virge. Et ç'ot ainsi que J'sans parveneu à contentei, let vive atonte de l'mon de catholique et let dévotion que J'ans do Nout' cueur pout let très-saint' Virge, et ot meime tot ot l'honorant J'ans v'leu honorer, de pu ot pu, s'fi eunique, Nout' Seigneur Jésus-Christ, pou ce que let gloire et l'houneur que Je d'nans à let Mère eurtoun' à s'gàchan.

Ç'ot pou celet et coum' Je n'ans jamas quittet d'offri, maüe humblement, o jûnant coum' los pu paures geos, los prières que J'dijains to chet nous et los prières que J'dijains to avaü los autes do l'mouti² à l'gâchan pou qu'i los pouteuss' à s'père, et que l'père let v'leuss' bi mounei et t'nint raide sû pattes, pâ let verteu de l'Saint-Esperit, nout'ame. Après aöui bi dos fous d'mandet let protection de tourtous los binheuiraües, criet après l'Saint-Esperit que console, pou qui n'aideuss' et sontant qu'i n'baüissaut to de l'coutir let³, pou l'houneur de let Saint' Trinitet que n'sa toujou qu'ung; pou let gloire et let dignitet de

- 1. Quand nous eûmes le mieux possible examiné toutes choses.
- 2. Comme nous n'avons jamais cessé d'offrir, en jeunant comme les plus pauvres, les prières que nous disions en particulier et celles que nous disions en public dans l'Eglise.
- 3. Sentant que le Saint-Esprit nous poussait de ce côté, pour : nous inspirait dans ce sens.

let Virge mère de Diû; pou l'élouvement de l'Credo catholique et l'triomphe de let r'ligion chrétienne, pâ l'autoritet de Nout' Seigneur Jésus-Christ, dos saints apôtres Piere et Paul et let Nout': J'déclarans, J'prononçans, J'définissans que l'Credo qu'ossigne que let binheuiraüss' Virge Marie, fuchée, do l'premeï moument de set Conception, pâ in' grâce et i privileige singuelier de l'Diû Tout-Puissant, et o veue dos mérites de Jésus-Christ, sauveur de l'genre humain, fuchée, coum' Je l'dijans, préservée de let tache de l'péché originel, ç'ot i Credo que J'tenans de l'bon Diû¹, et que pou celet meime, tourtous los fidels douvont le crore sons bronchei et toujou.

C'ot pou celet que, si n'i o n'ait quéqu'ungs et n'y o daut point aöui, pà let grâce de Diû, d'assez effrontets pou sangei do lou z'esprit i sentimot que ne r'ssonneuss' mi à l'Nout' que J'venans de défini<sup>2</sup>; qu'is apeurnenss', qu'is savenss' bi qu'is sant condamnets pà lou prope jeugement; qu'is savenss' bi que l'ant péri do let foué coum' i vaisseau sù mer, qu'is n'sant pu d' l'Eglise que n'ot qu'eune, et de pû, pà tout let, is s'soumettant à los pouènes poutées pà l'dro, si l'ousant fare counott' c'que l'ant do lous idées, so pà dos paraules, so pà dos écrits aü n'importe pà qué signe qu'is mottraint en évidence.

Nout' bouche ni nout' lingue ne saraint dire let joie que Je r'sentans de nout' cueur, J'rondans et J'rondrans toujou los pu grandes actions de grâces à Nout' Seigneur Jésus-Christ, tout coum' dos p'tits offants, de ce que, pâ

<sup>1.</sup> C'est une doctrine révélée de Dieu.

<sup>2.</sup> Si quelques-uns, ce qu'à Dieu ne plaise, ont la présomption d'avoir intérieurement un sentiment autre que celui que nous avons défini.

i bisà mirobolant, sons que J' l'einss' méritet', i n'ait d'net d'offri et, coum' is d'jant, de décerner l'houneur et let louange let à set mère maue sainte. Ainsi J'ans let pu ferme espérance, let pu ontière confiance que let binheuiraüss' Virge; - Ley que, tout belle et immaqueulée, ait écrasée let tête veulnauiss' de l'cruiel serpent<sup>2</sup> et poutet le salut au monde; - Ley qu'ant chanteï los prouphètes et los apôtres, l'houneur dos martyrs, let joie et let couronne de tourtous los saints, le refeuche le pu seur et lo s'cours lo pu fidel de tourtous ceaus que vont péri; - Ley que défond toujou l'monde ontei an n'saraut moïe, pou ce qu'ill piad' son fin pou lou d'vot s'eunique gachan<sup>5</sup>; — Ley que fa l'houneur et que répare an s'araut pu et que protége an n'saraut moïe l'Eglise; — Ley qu'ait toujou détrut tourtous los hérésies, sauvet los nations dos calamitets los pu grandes et de tout' façons, et qu' n'ait Nous-meimes delivret de tant d'maux que ne m'nacaint to : — Lev vauret bi pâce qu'ill' peut tourtou avaü s'gåchan et que l'ot nout' patroun' fare que los diffigueultets in' foue apianies, tourtous los erreurs eur'vochées, let saint' mère l'Eglise catholique prospereuss', florigeuss' de pu ot pu tous los jous, chet tourtous los peuples et de tourtous los pays; qu'ill' étondeuss' se règne d'in' mer à l'aute deuchqu'au darei boüe de l'monde; qu'ill' jouisseuss' d'in' paix complète, qu'ill' saut libre et tranquille autant qu'ill' peut ête; que los coupabes sint

- 1. Un bienfait insigne, sans mérite de notre part.
- 2. La tête venimeuse du cruel serpent.
- 3. Elle qui défend sans cesse le monde entier on ne saurait mieux en plaidant sans fin pour lui auprès de son fils unique, pour : la médiatrice et l'avocate la plus puissante de l'Univers entier auprès de son fils unique.

pardouneis, los malades guéris, los manres occuragets<sup>4</sup>, los affligets consolets, ceaues que sant ot dangei secoureus et que tourtous ceaues que sant do l'éreur débrouillant los nuaches que norigeant lous ames<sup>2</sup>, eurpeurnenssent let sont' de let véritet et d'let jeustice et qu'i n'y aut pu qu'i troupé et qu'i bergi.

Oue los paroles que J'dijans saint hauyies de tourtous los offants de l'Eglise catholique que J'aiemans tant et qu'avaü in' ardeur de piétet, de r'ligion et d'amour toujou pu ofiammet is continuenss' è honorei, é invoquei, é supplii let binheuiraüss' Virge, mère de l'bon Diù, conceue sons let tache originelle, et que do tourtous lous périls, lous torteures, lous besoins, lous incertitudes et lous paües is recourenss' toujou, seurs de lous faits, à let si dauce Mère de miséricorde et de grâce. Car i n'y ait ri a aöui paüe<sup>5</sup>, i n'y ait ri à désespérei s'ill' veut bi n' condure, ne penre desous sos auspices, ne protégei, ne patrounei, Ley qu'ait pou nous i cueur de mère, ot peurnant do set main l'affare de nout' salut, étond sos soins su tourtou le genre humain; Ley que, piacée på le Seigneur Reiene de l'Ciel et d'let tarre, élouvée à d'chus de tourtous los chœurs d'einges, de tourtous los rongées dos saints, achite à let drôte de Nout' Seigneur Jésus-Christ, l'ot toute puissante pà sos prières de mère et ill' trouv' ce qu'ill chorche et n'peut jamas d'mandei sons qu'ill' n'obtenit.

Pou fini et fare counott' à tourtou l'monde catholique nout' définition de l'Immagueulée Conception de let bin-

- 1. Les faibles encouragés.
- 2. Ecartant les nuages qui obscurcissent leurs âmes.
- Il n'y a rien à craindre.

heuiraüss' Virge Marie, J'ans v'leu que los lottes apostoliques d'nées pà Nous, o conservenss' let souvenance; J'an v'leu que los paupis écrits à let main aŭ bi imprimet qu'o seraint fà, couvris de let signateure de quecqu' notaire peublic et marquets de l'sceau de quecqu' geos d'Eglise qu'on araint l'draut r'cevinssent de tourtous, let même croyance que seraut accordeï à ceäues-ci si l'étaint montrets aŭ presentets. Que pacheun' ne s'aviseuss' de poutet let main sù let pache let de nout' déclaration, décision et définition; que pacheun' ne sot assez hardi ni assez effrontet pour s'y opposei et let contredire. Si quecqu'ung se rondaut coupabe d'i pareil ettentet, qu'i saveuss' que l'ocoueret let colère de l'Diù tout-puissant et de los binheuiraües apôtres Piere et Paul.

D'net à Roume, d'vot Saint-Piere<sup>4</sup>, l'an de l'Incarnation de Nout' Seigneur, 1854, le 6 dos ides de décembre, de nout' pontificat le nieuvime.

PIE IX, pape.

Un exemplaire de cette traduction, format grand in-4°, écrit à la main, en caractères gothiques, orné de vignettes, de majuscules ouvragées et de peintures, par l'auteur, a été envoyé à Rome pour faire partie de la collection polyglotte dont on se propose de faire hommage à Sa Sainteté, comme il a été marqué plus haut.

1. Près Saint-Pierre.

-3000-

### RECHERCHES

SUR L'EMPLACEMENT ET LA DISPOSITION D'ENSEMBLE

DU

# CHATEAU DU DUC RAOUL

A NANCY,

PAR M. P' MOREY.

Les ruines nombreuses de châteaux féodaux retrouvées de toutes parts en Lorraine, particulièrement sur les bords de la Moselle, nous montrent que cette province n'était pas moins riche que tant d'autres dans lesquelles ce genre d'édifices est une source inépuisable d'études archéologiques et un but d'intérêt et de curiosité pour l'érudit et le voyageur.

On sait que Richelieu les fit démanteler. Depuis cette époque, ravagées par le temps, exploitées en quelque sorte comme des carrières par les habitants du voisinage pour fournir des pierres à la construction de leurs maisons, ces ruines ont disparu de jour en jour.

Cependant il reste encore assez de vestiges à Prény, Mousson, Blamont, etc., tous châteaux, non inférieurs en grandeur et en solidité à ceux des bords du Rhin, pour nous faire espérer qu'un des zélés apôtres de l'histoire et de l'art prendra un jour à cœur de les étudier et de les faire connaître.

Notre but est beaucoup plus modeste: nous avons seulement l'intention d'exposer ce que l'examen d'un plan manuscrit de l'ancien château des ducs de Lorraine, relevé en 1706, nous a suggéré d'idées et de conjectures sur l'emplacement et la disposition de l'ancienne demeure du duc Raoul à Nancy. Si, dans le cours de ce travail, nous avons donné place à quelques renseignements ou observations sur ces sortes d'édifices, c'est simplement pour apporter quelques lumières dans cette dissertation, et aussi pour aider ceux qui, plus tard, feront une étude complète du sujet.

D'après divers manuscrits anciens, il y a tout lieu de croire que le duc Ferry III, en donnant son palais de Nancy (l'antiquum palatium)<sup>1</sup>, en 1298, aux Dames prêcheresses, pour être transformé en monastère, en avait déjà fait commencer un autre plus digne de son rang et assez vaste pour loger lui, sa famille et les nom-

<sup>1.</sup> L'abbé Lionnois, dans son Histoire de Nancy, dit que ce palais a existé jusqu'au règne de Léopold, qui le fit abattre en 1720 pour faire l'hôtel de la Monnaie, tel qu'on le voit aujourd'hui.

breux officiers et serviteurs de sa maison<sup>4</sup>. On peut encore admettre que ses successeurs, Thiébaut II et Ferry IV, poursuivirent les travaux commencés, et que Raoul, les ayant terminés et fondé la collégiale Saint-Georges<sup>2</sup>, la dénomination de *château Raoul* soit seule restée. Quoi qu'il en soit, cet édifice, non agrandi que l'on sache, jusqu'au règne de René II, devait être d'une assez grande importance, puisqu'on put y célébrer les fêtes qui eurent lieu, en 1445, pour les doubles fiançailles d'Iolande d'Anjou avec Ferry de Vaudémont, et de Marguerite de Lorraine avec le roi d'Angleterre.

Charles-le-Téméraire en fit également sa demeure, ainsi que celle de sa suite<sup>5</sup>. Il est vrai qu'à cette époque, René Il avait bien pu déjà augmenter ce château; la Cour, comme on l'appelait, édifice qui eut beaucoup à

1. Un manuscrit, malheureusement incomplet, conservé à la bibliothèque de Nancy, commence ainsi : "...... palais une chapelle n sous l'invocation de sainte Catherine, peut-ètre à cause de la singulière dévotion de Catherine de Limbourg, sa défunte mère, à n l'égard de cette sainte martyre n. Or, on sait que Catherine de Limbourg était femme de Mathieu II et mère de Ferry III.

On lit encore dans le Temporel des paroisses, dressé dans les premières années du xviii° siècle par ordre de Léopold: "Raoul ayant "le dessein d'établir une église de chanoines à Nancy, choisit cette "chapelle castrale (celle de Sainte-Catherine) en l'église faisant par-"tie de son palais et l'érigea en collégiale. " (H. Lepage, Palais ducal de Nancy.)

- 2. Dans le titre d'érection de la collégiale Saint-Georges, on y lit que Raoul fonde cette église dans une partie de sen hôtel ou de sa maison (in quadam parte hospitii nostri seu domús nostræ).
- 3. " Sa personne en la cour fut pris un logis. Elle estoit pour ses gens moult noblement préparée, toutes les chambres bien aornées et la cuisine bien apprestée. " (Chronique de Lorraine.)

souffrir pendant le double siège de Nancy par les Lorrains et les Bourguignons<sup>4</sup>.

Ce qui peut encore faire croire que ce palais était trèsvaste à cette époque, c'est qu'il communiquait, nous dit Nicolas Remy, avec les Cordeliers et avec l'église Saint-Georges<sup>2</sup>.

Examinons maintenant son emplacement et sa disposition.

1º L'abbé Lionnois rapporte, dans son Histoire de Nancy, qu'en démolissant le bastion des Dames, attenant au Palais ducal, on trouva des restes de cuisines dans les tours qui flanquaient le château; malheureusement il n'en indique pas autrement la place.

2º Le plan manuscrit du Palais, tel qu'il était en 1706, et dont nous avons parlé précédemment, nous montre qu'il y avait encore, à cette époque, des restes d'une tour d'environ dix-huit mètres de diamètre extérieur, avec des murs de plus de quatre mètres d'épaisseur. Cette tour énorme était placée à l'extrémité et sur le côté gauche du Jeu-de-Paume construit par Charles III. On voit son élévation dans la charmante gravure de notre célèbre graveur Callot, représentant la Carrière telle qu'elle était de son temps.

5° A partir de cette tour, dans une direction presque perpendiculaire au mur de soutènement de la terrasse, était un mur assez long, de deux mètres d'épaisseur, qui servait à clore la face postérieure de l'orangerie; mais sa

<sup>1. &</sup>quot; En la court point ne peut logier (René), parce qu'elle estoit toute desolée en plusieurs lieux on avoit pris le bois pour chausser ceux qui en la garnison estoient. " (Chronique de Lorraine.)

<sup>2. &</sup>quot; Venant aussi à remarquer la commodité qu'il y a d'aller à couvert du dict palais à l'une et à l'autre des dictes églises. " (Id.)

grande épaisseur, bien inutile dans cette circonstance, peut faire croire, avec plus de raison, qu'il appartenait aux constructions de l'ancien château.

4º L'inspection du plan nous fait voir encore, en retour, un autre mur de face de bâtiment de même épaisseur que le précédent, percé dans toute sa longueur de baies irrégulières. Evidemment, ce mur, d'une épaisseur si différente de ceux qui appartenaient aux constructions de René et d'Antoine, devait encore faire partie de l'ancien château; à l'extrémité de ce mur, du côté opposé à la tour, était une vaste salle carrée avec bas-côtés séparés du centre par huit piliers qui, dans le principe, vu sa grande importance relativement aux autres salles du rez-de-chaussée, aurait bien pu servir à un autre usage qu'à celui d'une cuisine. Les murs avaient également une fort grande épaisseur.

5° Enfin, ce qui frappe encore dans l'examen du plan, c'est la grande épaisseur du soutènement de la tour du Trésor des Chartes, de forme arrondie d'un côté, droite et irrégulière sur les autres, et d'un diamètre moyen d'environ vingt mètres, avec caves au-dessous. On se demande dans quel but on a fait un bâtiment aussi considérable? ce n'est évidemment pas dans celui d'en faire un simple Trésor des Chartes, ou un garde-meuble; ce massif doit encore appartenir à l'ancien château.

En réunissant ces diverses constructions, on a un ensemble de forme à peu près régulière, composé d'un rectangle de cent dix-huit mètres de longueur sur environ quatre-vingt-dix mètres de largeur moyenne; de plus, aux extrémités du grand mur transversal, il y a, d'une part, une grosse tour ronde et un bâtiment ou tour carrée de l'autre. En face, sur l'emplacement du bastion des Dames, étaient les tours avec cuisines dont parle l'abbé Lionnois ; enfin, en saillie et comme avant-garde sur le tout, se trouvait la tour octogonale du Trésor des Chartes.

Ceci posé, examinons le but, la diposition, les moyens de défense et le caractère architectural des châteaux féodaux des x11° et x111° siècles dans nos contrées.

Les premiers édifices de ce genre ne s'élevèrent d'abord qu'en vue de la garde et de la défense du domaine féodal; ils ne consistaient alors qu'en de simples murs de clôture, formant souvent double enceinte avec tours. A partir du xiie siècle, les ducs de Lorraine, toujours en guerre, s'emparèrent bientôt de l'esprit de ruse normande et l'appliquèrent à la défense de leurs châteaux-forts du xiii° siècle, époque où l'on peut faire remonter celui dont nous nous occupons. Les châteaux de la plaine affectaient généralement une forme régulière et se composaient d'un groupe de bâtiments, se défendant isolément, quoique réunis par une pensée de défense commune. Ils étaient entourés de fossés profonds, toujours remplis d'eau, ce qui les mettait à l'abri de la sape et de la mine, moyens les plus généralement employés par les assiégeants.

Les enceintes étaient flanquées de tours, de forme cylindrique et carrée, épaisses dans leurs œuvres et assez saillantes en dehors des courtines.

Les tours carrées ne se rencontraient généralement que dans les châteaux élevés, parce que la plupart étant situés sur des points inaccessibles, prenaient toute leur force dans leur situation même.

Le donjon était rarement placé au centre de la cour, comme au château de Prény, mais presque toujours dans la partie de l'enceinte la plus faible; servant de demeure à un maître méfiant, il était pour ainsi dire indépendant de la forteresse; il avait des poternes particulières, sa sortie dans les fossés, etc.; c'était la citadelle des places fortes de nos jours.

Les souterrains jouaient un grand rôle dans la défense, comme sortie et comme moyen d'échapper à l'ennemi en cas de surprise; ils servaient aussi de prisons et de magasins.

Toutes ces données, comme on le voit, s'appliquent parfaitement bien aux constructions désignées sur notre plan manuscrit: l'enceinte, de forme rectangulaire allongée, est régulière; elle est assez vaste pour renfermer tous les services nécessaires à l'habitation et à la défense. L'enceinte est garnie de tours: celles dont nous voyons des traces et celles qui ont été trouvées lors de la démolition du bastion des Dames; le donjon, qui nous paraît avoir été sur l'emplacement de la tour du Trésor des Chartes, remplissait toutes les conditions voulues de défense commune et d'isolement; il avait encore des souterrains. Enfin, autour de la forteresse il y avait des fossés², et, en cela, la position du château avait été bien choisie, puisque les principaux ruisseaux des environs, provenant de sources intarissa-

1. Cet usage s'était conservé en Lorraine : Lionnois nous dit que sous le bastion de Danemark, de la ville de Nancy, il y avait un souterrain pour passer quatre hommes de front, qui allait à environ une lieue et demie de la ville pour se sauver sans être aperçu.

Il y a quelques jours qu'en creusant les tranchées pour la construction du canal qui doit passer devant la manufacture des tabacs, on a trouvé, à environ trois mètres au-dessous du sol actuel, une voie pavée de petits moellons qu'on peut supposer un reste de ces anciens souterrains.

2. Voy. le plan restauré ci-joint.

bles, pouvaient, en tout temps, les alimenter; d'ailleurs il suffirait de creuser le sol à une faible profondeur pour trouver des eaux abondantes. On sait que ces fossés existaient encore il n'y a pas très-longtemps, et leurs eaux formaient la mare où les filles et les femmes de Laxou étaient obligées de venir battre l'eau la première nuit des noces des ducs de Lorraine, usage aboli par Renée de Bourbon, épouse du duc Antoine<sup>4</sup>.

Il est probable qu'autour du château de Raoul il y avait encore un espace libre, un pré ou breuil, comme à celui d'en haut, dont parle la dotation faite par Ferry III: Ensi come li mur porte lait ou le praetz soloit estre; ce qui signifie: jusqu'au mur où était d'ordinaire un pré.

Outre les moyens de défense dont nous avons parlé, les murs d'enceinte et les tours étaient couronnés de machicoulis, de créneaux, d'échauguettes, de bretèches avec chemin de ronde servant de défense et de communication facile. Tout était prévu pour la défense la plus vigoureuse : aussi, en 1342, lors de la guerre entre l'évêque de Metz et le duc Raoul, l'armée épiscopale, après avoir tout ravagé sur son passage et dans les environs de Nancy, ne put songer à faire le siège de cette

1. Cet usage n'était pas particulier à ce village, il l'était encore à celui de Monthureux; lorsque l'abbé de Luxeuil, son seigneur, y logeait, les paysans chantaient en forme de refrain :

Pa, pa, rainottes pa! Voici l'abbé de Luxeu, Que Dieu y a!

(Digot, Histoire de Lorraine, p. 142, t. II.) Nous devons faire observer qu'un membre de la Société d'Archégville à cause de la force imposante que présentaient ses murs d'enceinte.

On voit, d'après les restes des châteaux féodaux lorrains, combien on apportait de soins dans les éléments de
leur construction: les murs, d'une épaisseur moyenne
de quatre mètres, étaient en bonne maçonnerie de moellons et mortier avec revêtement de grosses pierres de
taille taillées en bossages et quelquefois ornées de grosses
boules qu'au premier abord on prend pour des boulets,
mais qui ne sont, en réalité, qu'un emblème de miches ou
michottes données aux ouvriers pour leur nourriture, et
dont ils ont perpétué le souvenir. Il est vrai qu'en cas de
guerre ou d'alerte, il y avait avantage pour eux en ce
qu'ils trouvaient dans ces châteaux un refuge assuré;
aussi les seigneurs, non contents des corvées qu'ils leur
imposaient, exigeaient—ils encore d'eux l'entretien et la
fourniture d'une bonne partie du mobilier du château<sup>4</sup>.

Ces demeures, si imposantes et si grandioses, élevées avec tant de peine, n'étaient, en résumé, que d'affreuses prisons que les seigneurs abandonnèrent bientôt après avoir vu et habité, lors des guerres des croisades, les

logie, M. Louis Lallement, a publié, dans notre Journal (septembre 1854), une dissertation ayant pour objet de prouver qu'il n'y a rien de fondé dans la tradition relative à la servitude imposée aux femmes de Laxou. (Note du Bureau de la Société.)

<sup>1.</sup> Au château de Spitzemberg, situé près de Saint-Dié, le ban de Colroy-la-Roche devait demi-garde dans la forteresse pendant un an et un jour, et, de plus, une portion de la palissade qui bordait le fossé, le tiers de la toiture de la chapelle, la moitié de la loge du portier, la moitié de la hache et de la pelle à feu, une poèle et une chaudière assez grande pour y faire cuire un bœuf, etc. (Digot, Histoire de Lorraine, t. II, p. 142:)

gracieuses et charmantes villa de l'Orient. On les conserva encore, il est vrai, comme moyen de défense, mais on construisit à côté, dans le pré ou breuil, une nouvelle demeure, tenant par la disposition d'ensemble aux anciennes traditions du pays, mais décorée de tout le charme de l'architecture italienne et mauresque: c'est ainsi que les ducs René Il, Antoine et Charles III firent du château de Raoul, qui devint plus tard une simple dépendance de leur palais, et ce qui explique la forme irrégulière de ce dernier, ainsi que le voisinage trop immédiat de maisons particulières.

Il est à remarquer que, dans ce palais, on ne rencontre dans la décoration de ses faces extérieures, comme on le voit dans la plupart des édifices du même temps, aucune tour, tourelle, créneaux, etc., rappelant la féodalité, pas même le moindre petit fossé; il semble que les ducs lorrains aient cherché dans leur nouvelle demeure à éloigner tout ce qui pouvait rappeler ces sombres et tristes habitations de leurs pères, en conservant le caractère grandiose des vieux châteaux; tout y est élégant, gracieux et riche et placé au milieu de jardins ornés des plantes les plus rares, de statues¹ et d'admirables fontaines². De longs portiques, de larges baies, des salles spacieuses dé-

- 1. Les deux statues placées dans les niches de la face extérieure de la porte Notre-Dame, beaucoup trop grandes pour l'emplacement qu'elles occupent, proviennent peut-être du beau perron du jardin ducal.
- 2. Ces fontaines étaient alimentées par une source placée dans le jardin de la maison qui fait angle à la rue de la rue de Boudonville et du chemin qui conduit à la Croix-Gagnée, comme on le voit par un titre de vente de cette maison, qui autrefois appartenait aux ducs de Lorraine.

corées de peintures¹, de riches tapisseries et les meubles les plus recherchés complétaient ce remarquable ensemble, et le palais ducal de Nancy devint un des plus beaux de l'Europe au xvı° et xvıı° siècles²; il n'est donc pas sans intérêt de posséder le plan exact d'une telle demeure; le faire connaître est un service que nous croyons rendre, car, à part les observations qu'il nous a suggérées, il contient une légende précieuse de la destination des différentes pièces et donne les plans exacts des églises Saint-Georges et des Cordeliers ainsi que divers locaux dont on ne pouvait se douter d'après le plan publié par Lionnois et celui du premier étage que possède la bibliothèque publique de la ville. En résumé, une plus longue explication de ce plan est inutile, son examen vaut mieux que toute description.

Nous finirons par faire observer que, dans le reste de tour située près du Jeu-de-Paume, on verra peut-être celle qui est désignée dans la description du premier siége de Nancy par le duc de Bourgogne, sous le nom de grande tour<sup>5</sup>, que Dom Calmet place dans la gorge du bastion

1. A part les peintures à fresque qu'on voit encore dans les ébrasements des fenètres de la salle des Cerfs, il en existait une autre, il y a peu de temps encore, au centre du mur du fond, côté des Cordeliers; elle était à quatre mètres au-dessus du sol; quoiqu'elle fût en partie effacée, on distinguait parfaitement, dans un grand ovale formé de deux arcs de cercle, un prince et une princesse de grandeur naturelle avec manteaux armoriés, agenouillés devant une vierge assise sur un trône.

Une petite portion de la voûte surbaissée de la même salle, construite en bois et bardeaux, conservait également des anciennes peintures et dorures.

- 2. Voy. H. Lepage, le Palais ducal de Nancy.
- 3. L'auteur de la Chronique de Lorraine dit : « Maintenant disons » comment li duc de Bourgoigne Nancey vient environner. Ceulx de



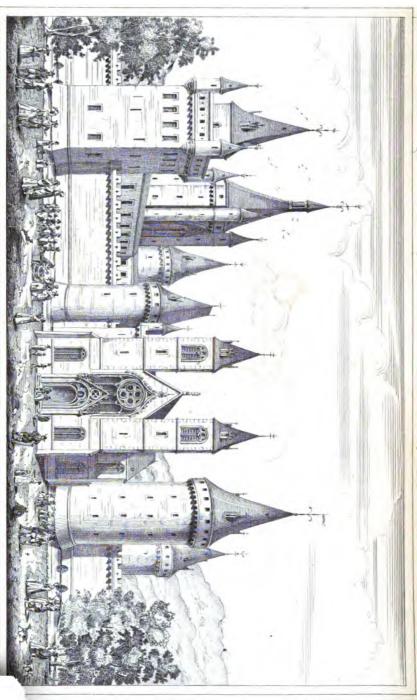





.

de Salm, et que l'abbé Lionnois dit avoir été au milieu du bastion Notre-Dame. Ce sujet, tout intéressant qu'il soit, étant en dehors de celui que nous nous sommes proposé, nous laissons à d'autres le soin de l'examiner.

Nous avons cru pouvoir, en nous inspirant du plan de 1706 et des dessins d'architecture féodale du xiv° siècle, rétablir le château de Nancy, tel qu'il est permis de supposer qu'il existait au temps du duc Raoul.

La vue que nous en donnons doit donc être considérée uniquement comme une œuvre d'art; nous n'y attachons pas l'importance d'une restitution archéologique.

n ladicte Nancey à force de bastons à feu de tous coustels tiroient. n Lesdicts Bourguignons vers Sainct-Jehan, vers les faulxbourgs " tiroient por leurs lousgis panre. Quand tous furent lousgiés, la n première nuict et les altres en suyvant viendrent faire tranchiés au n loing (le long) des fossés. En moins que de viij jours la ville fut n environnée. On envoye à toute diligence à la porte Sainct-Nicolas " et à la poterne faire boulewairds grands, lesquels leur feirent grands n dommaiges. De jour en jour plusieurs Gascons et Alemans hors n de la ville saillirent, tant derrière la Court comme devers la Pon terne; ès Bourguignons faisoient bonne guerre. De toutes les tours n grande artillerie il y avoit : tosjors sur eulx on tiroit. Plusieurs " fois on ne failloit my. Ceulx de la grande tour ne falloient my sun n coup]. C'estoient gens asseurés. Maints en tuont et blessont que " en Flandres oncques ne retourneront. La tour de toutes que ils " avoient plus d'envie, c'estoit elle ; car ils sappèrent [la vouloient " sapper] par les cops que encontre tiroient. "

1. C'est aussi l'opinion formellement exprimée par la Société. (Note du Bureau.)

### **TABLE**

#### DE RENVOI AUX CHIFFRES DU PLAN DE 1706.

- 1. Petite cuisine de S. A. R. Madame.
- 2. Appartement de M. de Soreau.
- 3. Salle à manger des officiers de cavalerie.
- 4. Passage du jardin.
- 5. Suisses.
- 6. Appartement de M. le marquis de Lunaty.
- 7. Corps-de-garde.
- 8. Chambre ordinaire de l'officier de garde.
- 9. Bureau de l'hôtel et dépendances.
- 10. Descentes de caves.
- 11. Appartement de M. Paquotte, argentier de l'hôtel.
- 12. Chambre des heiduques occupée par des soldats.
- 13. Magasin d'ardoises.
- 14. Dessous de la tribune de la collégiale Saint-Georges.
- 15. Eglise Saint-Georges et dépendances.
- 16. Portiers.
- 17. Dépôts des tables de l'hôtel, occupés par des soldats.
- 18. Appartement de M. Belleville, défunt.
- 19. Appartement de M. Cleret.
- 20. La verdure.
- 21. Chatteville ou Lorange, dépensier.
- 22. Garde-meuble.
- 23. Dépenses occupées par les soldats.
- 24. Pourvoyeurs.
- 25. Lingerie.

- 26. Logement du sieur Blancpain.
- 27. Salles à manger des contrôleurs, et dépendances.
- 28. Officiers.
- 29. Cuisine de la bouche et dépendances.
- 30. Rôtisserie.
- 31. Cuisine du commun et dépendances.
- 32. Echansonnerie.
- 33. Prison.
- 34. Appartement de M. le comte de Stainville.
- 55. Couvent et église des Cordeliers.La croix † indique le projet d'un chœur.
- 36. Chapelle ducale.
- 37. Latrines.
- 38. Appartement de M. le maréchal, défunt.
- 39. Charbonnier.
- 40. Cuisine de M. Duménil, défunt.
- 41. Logement du sieur Thomas, jardinier.
- 42. Orangerie.
- 43. Ecuries et remises.

Nota. Dans l'entresol du bâtiment, en face de l'orangerie, appelé appartement des ponpons, étaient les logements de MM. Duménil, Wosnart, des Ours et le passage des latrines, appelées les Douze, etc.

### **TABLE**

DE RENVOI AUX LETTRES DU PLAN DU CHATEAU DE RAOUL.

- A. Tours démolies dont parle Lionnois.
- B. Tour du Trésor des Chartes; l'ancien donjon.

- D. Tour dont une partie existait encore en 1706.
- E. Eglise collégiale Saint-Georges.
- F. Emplacement de l'église des Cordeliers.
- G. Mur d'enceinte de la ville aboutissant à l'ancienne porte Saint-Nicolas, dite plus tard des Chameaux.
- H. Mur d'enceinte de la ville aboutissant à la porte de la Craffe.
- 1. Entrée du château.



. • --• . 

### NUMISMATIQUE

## DE LA LORRAINE ALLEMANDE,

PAR M. LOUIS BENOIT.

I.

### ATELIER MONÉTAIRE DES DAMES DE REMIREMONT A PÉNÉTRANGE.

Dans ses Recherches sur quelques monnaies mérovingiennes et carlovingiennes, publiées dans le premier Bulletin de la Société d'Archéologie lorraine (t. 1, nº 1), M. l'abbé Klein a signalé les ateliers monétaires de Marsal, Moyenvic, Sarrebourg, Vic-sur-Seille. Il est à remarquer qu'il n'existe pas de monuments écrits antérieurs au viil° siècle sur ces localités, où se trouvaient sans doute auparavant des ateliers romains. Nous ajouterons qu'à ces petites villes, assez rapprochées les unes des autres, il faut joindre Fénétrange. Des découvertes ultérieures viendront sans doute compléter ces recherches et permettront de reconstruire en partie l'histoire primitive de ces cités.

Au moyen âge, le collecteur de l'impôt, le fermier d'une saline, le régisseur d'un domaine, l'économe d'un monastère étaient autorisés à recevoir, au besoin, en paiement des prestations en nature, des monnaies étrangères ou anciennes, des métaux au poids. Il pouvait rendre le montant de ses recettes ou de ses fermages en espèces monnayées sur place, dans des localités si peu importantes que l'on ignore le lieu de leur emplacement.

C'est ce qui nous engage à donner ici quelques documents qui ne peuvent laisser aucun doute sur l'atelier monétaire qui paraît avoir existé à Fénétrange.

Non-seulement on semble avoir méconnu le droit que possédait l'abbesse de Remiremont de frapper monnaie à Fénétrange, mais on lui avait contesté celui d'en émettre à Remiremont<sup>2</sup>. Les prétentions des ducs de Lorraine, voués de Remiremont depuis Gérard d'Alsace, avaient soulevé de nombreux conflits avec l'autorité abbatiale. Aujourd'hui, cette question est tranchée, et l'on sait que les deux parties firent frapper monnaie à leur coin, à Remiremont même<sup>3</sup>.

La juridiction de ce monastère était très-étendue : il exerçait ses droits régaliens jusque dans le Westrich, où il jouissait, entre autres prérogatives, du privilége d'avoir un atelier monétaire dans le château de Fénétrange.

A quelle époque remonte ce privilége? C'est ce qu'il semble difficile d'établir. Gérard d'Alsace, voué de nombreuses abbayes, avait-il fait don à l'église de Remire-

<sup>1.</sup> Voy. M. Robert, Considérations sur les monnaies à l'époque romane.

<sup>2.</sup> Voy. Noël, Catalogue raisonné, t. III, p. 818.

<sup>3.</sup> Voy. les travaux de MM. Mory d'Elvange, de Saulcy, Robert, Rolin, Richard, sur les monnaies de l'Est de la France.

mont, lieu de sa sépulture, d'une partie de la terre de Fénétrange, franc-alleu suivant les uns, flef messin, qu'il avait usurpé, suivant d'autres; ou faut-il admettre, comme le prétend Dom Calmet, entièrement dévoué à la maison de Lorraine, que les dames de Remiremont, sous la protection des ducs, se soient emparées de ces droits régaliens après la décadence de la maison de Charlemagne. lorsque les princes de la maison de Saxe se disputaient le royaume de Lorraine<sup>1</sup>? Ce qui paraît certain, c'est qu'elles possédaient un revenu particulier à Fénétrange, au xiº siècle, ainsi que le constate un titre découvert au Trésor des Chartes: on lit dans un diplôme de l'empereur Henri IV, daté de Mantoue, octobre 1070, que les monnayers de Remiremont contribuaient au service que l'abbesse du monastère de ce lieu devait à l'empereur. pour 7 livres de poivre, et ceux de Fénétrangespour 5 : « Monetarii de Burgoromaricensi debent septem libras piperis, monetarii de Filistingis v libras ». Les représentants de l'église de Remiremont, qui signèrent avec ceux de l'empereur, furent : « Guidricus et Rembaldus cancellarii, Normannus præpositus Vosagi, Romaricus hebdomadarius et fulco, Hugo præpositus de Alsatia, Cono de Corocello et Guidricus camerarius ducis Lotharingiæ »2.

Cet acte, qui fut dressé avec la participation du duc de Lorraine, et qui énumère les redevances dues à l'empereur, prouve qu'il y avait alors à Fénétrange des mon-

<sup>1.</sup> Voy. Dom Calmet, Notice de la Lorraine, ve Remirement.

<sup>2.</sup> Voy. M. H. Lepage, les Communes de la Meurthe, t. I, p. 339. Copie extraite de l'original, le scel de cire jaune à cordon de soye jaune pendant, et collationnée par nous notaires apostoliques soubsignés, l'an 1566, le 12 juin. Signés: Hatton. — Io. Chauffour, notaire. (Trésor des Chartes, lay. Remiremont I, n° 1.)

nayers. Yétaient-ils à poste fixe ou n'y résidaient-ils que comme les spengler en Allemagne, provisoirement? C'est ce que ne dit pas le titre suivant, d'après lequel on voit que la ville de Fénétrange appartenait, sans doute en partie seulement, au chapitre de Remiremont.

« Mathieu duc de Lorraine et marchis, et le seigneur Merebode de Malsberg (dominus Merebodus de Maberch) à tous ceux qui les présentes verront...... Ou'il soit notoire à tous présents et à venir que la vénérable abbesse, la dovenne, et le couvent de Remiremont conventus Romaricensis) ont fait cession au seigneur Merebode et à ses successeurs en la terre de Fénétrange in terra de Phylestanges), de ladite terre et des hommes y demeurant avec toutes les dépendances, à savoir : les prés, forêts, pâturages, cultures et terres incultes. Cette cession irrévocable est faite en la teneur suivante : ledit seigneur Mérebode ou ses successeurs viendront en personne à l'église de Remiremont (in ecclesiam Romaricensem) reprendre ladite terre et ses dépendances de l'abbesse, prêteront le serment de foi et hommage au couvent de Remiremont, et paieront une redevance annuelle de cent sous messins le jour de la Saint-Martin, comme reconnaissance perpétuelle de leur vassalité envers Remiremont (Romaricum montem). Si, par hasard, l'abbesse ou son délégué se rendait en ladite terre, celui qui en sera possesseur les recevra honorablement; de même l'abbesse et le couvent recevront avec deux chevaux le délégué du possesseur de la terre de Fénétrange, quand annuellement il apportera ladite somme à Remiremont. Mais si ladite somme n'était pas payée à la Saint-Martin, on attendrait quarante jours et encore quarante autres jours, après lesquels le possesseur ou les possesseurs de la terre de Fénétrange encourront pour leur négligence la peine d'excommunication, à laquelle le seigneur Merebode déclare se soumettre, lui et ses successeurs. Cette excommunication sera mise à exécution par les vénérables archevêque de Trèves et évêque diocésain de Metz; elle ne sera levée qu'après le paiement de la somme principale de cent sous messins d'amende et de la pleine et entrère satisfaction donnée à l'abbesse et au couvent. Mais s'il arrivait que cette satisfaction fût refusée, ladite terre de Fénétrange retournerait en tous droits de propriété et de possession au couvent de Remiremont, et le possesseur ou les possesseurs de ladite terre en seraient à jamais privés. En foi de quoi nous avons apposé sur la présente page notre sceau. Fait en l'an de grâce 1224<sup>1</sup> ».

La huitième abbesse de Remiremont, suivant Dom Calmet, était Gisèle II, qui succéda à Ode et qui se rendit, en 1070, à Mantoue, près de l'empereur Henri IV. Après elle viennent Félicité de Laurette (1090), Gisèle III (1113), Françoise, fille du duc Thiéry (1115), Judith I (1120), Gisèle IV (1142), Judith II (1152), Mathilde (1178), Clémence (1191) et Marguerite (1211-1231). Ce fut sous cette dernière abbesse que remplaça Agathe de Lorraine, fille du duc Ferry I, que Mérebode de Malsberg devint le chef d'une dynastie de seigneurs de nom et d'armes, dont la lignée masculine s'éteignit à la fin du xve siècle.

Un de ses successeurs, Jean de Fénétrange, représenté par son écuyer Arnold de Hultenbach, se reconnut feu-

<sup>1.</sup> Voy. M. H. Lepage, les Communes de la Meurthe, t. I, p. 339. Original en parchemin, auquel il ne reste plus qu'un fragment du sceau de Mérebode. (Lay. Remirement I, n° 89.)

dataire de l'abbesse Jeanne d'Aigremont, le 16 août 1592<sup>4</sup>. Celle-ci, suivant Dom Calmet, appartenait à l'ancienne chevalerie de Lorraine (1369-1404).

Les seigneurs des deux branches de Schwanhals et de Brackenkopf étaient tenus de faire leurs reprises féodales, ainsi que le prouve la lettre suivante, datée du 26 novembre 1427<sup>2</sup>:

Je Henri, sire de Fenestrange, fais sçavoir qu'en mon nom et celuy de Jehan de Fenestrange, mon cousin, ai repris de madame Isabelle de Demongeville, abbesse de l'église Saint-Pierre de Remiremont du diocèse de Toul, le fief du chastel et de la ville fermée de Fénestrange pour les cent sols messins à payer par moy. Présents: Thiéry Bayer (de Boppart)<sup>5</sup>, Jacques son fils, Simon, abbé de Gemaincourt (?), Jehan Turny de Saint-Firmin, Demange, Mathieu Guedet, chanoines, Willaume Tramousey de Rosières, curé d'Uxegney, Robert Waulthier, Jehan Ancel, Jacques Willemin de Bayon, prestres, Nicolas Lulal boulanger, Colin Thiébault Febvre (serrurier), Simon de Ban Parmentier, tous bourgeois de Remiremont.

Arnould de Fénétrange, le dernier mâle de cette maison, fit ses reprises, en 1472, pour ce qu'il tenait à Fénétrange, d'Alix de Paroy, laquelle vivait en 1463 et

- 1. Voy. Trésor des Chartes, lay. Fénétrange II, n° 450. Sur l'original, en allemand, se lit le nom de l'abbesse : Iohanna von Aigremont, abtissin zu Romelsberg. On trouve, près de Fénétrange, Romelfing (village de Saint-Romaric), dont l'étymologie rappelle cette époque reculée.
  - 2. Voy. Trésor des Chartes, lay. Fénétrange III, nº 11 (copie).
  - 3. Marié à Blanchefleur, fille de Burckard, sire de Fénétrange.

mourut en 1475, après avoir fait des fondations considérables à Remiremont, dont elle était abbesse<sup>4</sup>.

Il résulte des documents empruntés au Trésor des Chartes de Nancy, que les sires de Fénétrange firent leurs reprises féodales de la crosse et de l'église de Remiremont jusqu'à la fin du xv° siècle, et qu'au x1° il y avait des monnayers à Fénétrange.

#### 11.

### L'ATELIER MONÉTAIRE DE HENRIETTE DE PHALSBOURG A LIXHEIM.

Les amateurs de numismatique lorraine connaissent les belles études consacrées à l'atelier monétaire de Lixheim dans les Monnaies féodales de la France, par M. Poëy d'Avant, et dans la Revue numismatique, par M. A. de Barthélemy<sup>2</sup>. Il aurait été superflu d'entreprendre un nouveau travail sur ce sujet, si nous n'avions découvert quelques documents inédits, qui, de la collection de M. Dupont de Romémont, sont passés dans celle de M. Noël, ancien notaire, et de là dans la nôtre, en 1857<sup>5</sup>.

- 1. Voy. Dufourny, Inventaire, t. X, 2° partie, p. 224 (manuscri; de la bibliothèque de Nancy).
- 2. Voy. Poëy d'Avant, Monnaies féodales de la France, t. III, p. 301. Ibid. Revue numismatique française, 1846, p. 184. Dom Calmet, dans sa Notice, a décrit cinq de ces monnaies et en a fait graver quatre dans son Histoire.
- 3. Voy. Noël, Catalogue raisonné des collections lorraines, 1850, t. I, p. 293, n° 1953. M. Dupont, en 1755, fut chargé de faire des recherches historiques sur Lixheim et Craufthal par M. Dupin, le célèbre fermier général, l'ami de Jean-Jacques; il réunit une grande quantité de matériaux précieux, qui, malheureusement aujourd'hui, se sont dispersés à la vente du cabinet de M. Noël.

Cependant on ne saurait parler de l'atelier monétaire de Lixheim, sans en même temps y rattacher quelquesuns des épisodes de la vie tourmentée de Henriette de Phalsbourg, fille de François de Vaudémont et de Christine de Salm, née le 5 août 1605. Avec les princesses de Lorraine, elle se trouva mêlée aux passions, aux luttes et aux agitations de son époque, depuis les commencements de la guerre de Trente ans jusqu'à l'occupation de la Lorraine par la France. La destinée de Henriette, jetée dans tous les hasards de l'exil, les malheurs de sa sœur Marguerite mariée au triste Gaston d'Orléans, ceux de ses cousines, filles du bon duc Henri, Nicole, la femme de Charles IV et Claude, celle du prince Nicolas-François, présentent un grand intérêt.

On voit ces infortunées princesses luttant avec énergie, contre des adversaires tels que Richelieu et Mazarin, pour défendre leur fortune et leur honneur, accablées sous les coups du sort et poursuivies, même après leur mort, par des haines implacables. Ame virile et tendre. Henriette fut sacrifiée par la politique égoïste de son frère, le duc Charles IV, et mariée, contre son gré, au fils naturel de Louis II de Lorraine, cardinal de Guise, assassiné à Blois, et d'Aimée de Hescherenne, dame de Grimaucourt. Elle épousa Louis de Lorraine, baron d'Ancerville, auquel le duc Henri donna la seigneurie de Phalsbourg, le 18 avril 1621, en raison de son mariage, qui eut lieu le 22 mai suivant. Henriette perdit son époux à Munich, en 1631. Elle se remaria, le 17 octobre 1644, à la cour des Pays-Bas, à dom Carlos Guasco, marquis de Solanos, général de l'artillerie d'Alsace au service du roi

<sup>1.</sup> Voy. les aventures de ces quatre princesses dans l'Histoire de la réunion de la Lorraine à la France, par M. d'Haussonville.

d'Espagne<sup>4</sup>; avant 1659 elle était veuve d'un troisième époux, Christophe de Moura, après la mort duquel elle épousait François-Joseph de Grimaldi, à la merci du gouvernement espagnol, qui lui avait prodigué les promesses dans l'espoir d'en tirer parti, et qui l'avait abandonnée. Dépouillée de ses biens par la France, qui, malgré le traité de Westphalie (1648), auquel elle avait été convoquée, ainsi que les autres princes de l'Empire, continua à comprendre la principauté de Lixheim dans l'intendance d'Alsace, l'infortunée Henriette alla mourir, en 1660, à Neuschâteau. Par la protection du cabinet de Versailles, Alexandre de Grimaldi succéda à son frère, mort en 1695, et. à son tour, il laissa. en 1702, faute d'héritier, sa principauté de Lixheim à la Lorraine, qui la gouverna d'abord comme une terre étrangère.

On s'est demandé en vertu de quelle charte Henriette faisait battre monnaie? Ce droit régalien est sous-entendu dans la lettre de l'empereur Ferdinand, du 12 février 1629, portant érection de la terre de Lixheim en franche principauté immédiate du Saint-Empire, en faveur du prince de Phalsbourg. Il est dit dans le récit de l'exposé de ce prince, récompensé un peu tardivement pour les services qu'il avait rendus à l'empereur, « qu'il a acquesté la terre de Lixheim, ses appartenances et régales, scizes en l'Empire, proche la Sarre, en vray franc-aleuf avec tous droits de régale, haute, moyenne et basse jus-

<sup>1.</sup> C'est de cette époque que datent les lettres de Mazarin à la princesse de Phalsbourg (1645). Voy. M. Cousin, Madame de Chevreuse, p. 439. — Les registres des comptes de la ville de Lixheim nous montrent Henriette retirée à Neuschâteau en 1659 avec M. de Grimaldi, qui plus tard résida au château de Sampigny, qu'avait bâti le baron d'Ancerville.

tice, et y joint diverses autres pièces pour le plus grand bien de l'Empire, lesquelles estoient auparavant en difficulté avec les François et les tenanciers d'ycelles<sup>4</sup>. »

Cette haute faveur fut réitérée et confirmée par l'empereur Ferdinand III, à Linz, le 25 novembre 1645.

La lettre d'érection ne dit pas non plus en quoi consistait cette principauté, à laquelle sa configuration géographique donnait la forme d'un Y. On y remarquait Arschviller, en allemand. Erschweiller; les verreries de Glashutten et de Munsterhü<sup>2</sup>, situées entre ce village et celui de Saint-Louis, bâti en 1630, sur les ruines de Heigerst et de Roterbach<sup>5</sup>; le moulin de Farbach sur la Zorn, auguel, par sobriquet, on donna le nom de Sparsbrot: Dannelbourg, Weckersviller, Brouviller et Hérange, l'ancienne châtellenie de Heringen, d'où dépendaient tous ces villages acquis par les seigneurs de Lixheim; Fleisheim, Sainte-Marie, bâtie aussi vers 1630 et désignée en allemand sous le nom de Wickholtz ou Pickholtz; Hellering, les trois Hambach (le grand, le petit et Rodt, villages du comté de Morhange), enfin la seigneurie de Montbronn, dans le comté de Bitche.

Telle était la principauté de Lixheim, à laquelle il faut

- 1. Voyez le texte allemand et la traduction, certifiés le 4 mai 1629 par Stephanus Dufort, notaire apostolique (collection Dupont). Il en existe une autre traduction dans les Communes de la Meurthe, par M. H. Lepage, t. I, p. 606.
- 2. Nous ignorons à quelle époque ces verreries furent construites; au commencement du xviii° siècle, celle de Munsterhü était déjà ruinée. (Voy. Communes, t. I, p. 44.)
- 3. A quelque distance de Heigerst, s'était élevé le hameau de Langmatt. Durival cite aussi, près de Brouviller, Holheff, (Voy. Description de la Lorraine, t. II, p. 261.) et les Communes Kramsweiller. (Voy. Communes, t. I, p. 204.)

joindre les terres de l'abbaye de Craufthal, sécularisée à la suite des guerres de religion.

La principauté de Phalsbourg, qui fut réunie à la France par le traité de Vincennes, en 1661, après la mort d'Henriette, comprenait: Phalsbourg et Einartzhausen, Vilsberg et Lutzelbourg, qui avaient été des châtellenies; Mittelbronn, Hultenhausen, Hazelbourg, Danne et Henridorf<sup>2</sup>.

Pendant la période palatine de la guerre de trente ans, le pavs avait été ruiné par les soldats de Mansfeld, qui s'étaient établis, en 1622, à Lixheim, petite ville que l'électeur palatin Frédéric IV avait bâtie et fortifiée, en 1600, pour servir de boulevard au protestantisme, du côté de la Lorraine; c'est ce qui avait décidé le duc Henri à y établir à son tour une garnison et à en faire l'acquisition comme apanage du prince et de la princesse de Phalsbourg. Les nouveaux souverains rétablirent les églises, appelèrent des pères de l'Oratoire et obtinrent du Saint-Siège, le 13 septembre 1631, un commissaire apostolique chargé de la juridiction spirituelle, qui fut l'abbé de Haute-Seille, Lixheim étant alors nullius diocœsis3. Ils agrandirent la principauté et y attirèrent de nouveaux sujets. La fontaine de 1627 et les armes de Lorraine sculptées sur les murs de l'ancien couvent, rappellent cette époque de prospérité; le village de Saint-Louis, élevé sur des ruines, prit le nom du prince de

<sup>1.</sup> Voy. l'histoire de cet ancien monastère que nous publions dans le Bulletin de la Société pour la conservation des monuments historique d'Alsace.

<sup>2.</sup> Voy. Collection Dupont (loco citato).

<sup>3.</sup> Voy. Trésor des Chartes de Nancy, Etat du temporel des paroisses en 1707. B. 295.

Phalsbourg; celui de Sainte-Marie dut son origine à un vœu que fit la princesse, égarée à la chasse dans les forets de Bickenholtz<sup>1</sup>. En 1632, Lixheim comptait déjà 116 maisons. Il y avait le bastion du Prince et le bastion de la Princesse<sup>2</sup>.

Ce fut pendant son premier veuvage, en 1631, que Henriette, qui avait alors 29 ans, s'efforça surtout de relever de ses ruines la principauté de Lixheim. Comme elle ne possédait pas de château dans la ville, elle y loua une maison particulière qui a conservé son ancien aspect et se trouve située rue de la Monnaie : c'est là que furent frappées, en 1633 et 1634, des monnaies de types variés, dont la gravure fut confiée à des artistes très-habiles. Sur quelques-unes se voit l'effigie de la princesse, qui était d'une beauté remarquable, comme sa sœur Marguerite; tantôt elle est en cheveux avec chignon, tantôt elle porte la toque espagnole avec une plume<sup>4</sup>. Son profil rappelle le beau portrait de Van Dyck, qui faisait partie de la galerie d'Orléans<sup>8</sup>. Elle y est représentée en pied : d'une main elle s'appuie sur l'épaule d'un jeune nègre costumé en page et portant une corbeille de fleurs, tandis que, de

- 1. Une tradition erronée fait remonter à la princesse Henriette l'établissement, en 1614, du village de Henridorff. Mais celui de Montdidier (Didersberg), en 1628, appartient au prince de Phalsbourg, qui était aussi seigneur de Franc-Altroff, pour moitié avec M. de Helmestadt, de Léning-Altroff, etc.
  - 2. Voy. les plans de Tassin et de Beaulieu.
- 3. Voy. Dom Calmet, Notice de la Lorraine, v° Lixheim. L'hôtel de Phalsbourg à Nancy était situé place des Dames.
- 4. Voy. la description des monnaies à la fin de la présente notice, et les planches.
- Ce tableau peint sur toile, hauteur, 6 pieds 7 pouces, largeur,
   pieds, a été gravé par Voisand.



.

l'autre, elle donne un pli gracieux à sa robe étroite, mais trainante, ouverte sur la jupe jusqu'à la taille; son costume est celui des élégantes dessinées par Abraham Bosse en 1635: des nœuds de rubans, des pendants d'oreilles, un carcan de perles, de longues manchettes, une ample collerette avec rabat s'épanouissant autour de ses épaules nues, le corsage étroit, la taille très—courte, les manches déchiquetées, se fermant au milieu du bras, et, ce qui lui permettait de quitter ces brillants atours pour se déguiser en homme, les cheveux coupés courts, disposés en touffes sur les côtés et en petites frisures sur le front. Dans le fond du tableau on aperçoit une draperie d'or, derrière laquelle s'ouvre l'entrée d'un jardin terminé par un lointain de montagnes.

L'œuvre du maître a été très-inexactement interprétée par Cornélius Galle, qui a reproduit à mi-corps le portrait de la princesse d'une manière lourde et d'un burin peu élégant. C'est une gravure dont le deuxième état est assez commun. Au bas, on lit la légende suivante, dont l'orthographe des noms de Lixheim et de Saint-Avold a été quelque peu altérée :

HENRICA LOTHARINGIÆ, PRINCIPISSA PHALSEBYRGÆ, ET RIXHEIMÆ, COMITISSA BOVLAYÆ, BARONISSA ASPRIMONTIS, DOMINA NOVI-CASTELLI, PRENY, HOMBYRGI, ST-ANOLDI, AVANTGARDÆ, SAMPIGNI, FRANC-ALTORFFI ETC<sup>2</sup>. Antonius

<sup>1.</sup> On voit assez fréquemment les grandes dames de cette époque revêtir l'élégant costume de cavalier : Madame de Saint-Balmont, défendant son château contre les Croates ; la duchesse de Chevreuse, franchissant les frontières d'Espagne; Marguerite d'Orléans, fuyant d'une traite à Thionville, et, au mois de mars 1634, Henriette de Phalsbourg, arrivant en Franche-Comté sans avoir été atteinte par les dragons du comte de Brassac envoyés à sa poursuite.

Van Dyck pinxit, Cornelius Galle sculpsit. Ioannes Meysens excudit.

Ce portrait fut peint pendant l'exil de la princesse Henriette à la cour de l'archiduc des Pays-Bas, en 1634. Le 29 décembre, un ordre de Louis XIII faisait tomber les bastions de Lixheim et punissait ainsi la vaillante amazone qui avait défendu, l'année précédente, la ville de Nancy, assiégée par le roi en personne. Peu après, les Suédois pénétraient en Lorraine, amenant avec eux la guerre, la peste et la famine: l'atelier monétaire cessait de fonctionner, les pères de l'Oratoire étaient dispersés, les cérémonies du culte interrompues. En 1665, il n'y avait plus que 65 maisons, à Lixheim, qui fussent occupées, y compris 18 veus ou veuves et 25 résugiés: la période la plus terrible de la guerre de Trente ans avait couvert la Lorraine de ruines.

Pendant son existence éphémère, l'atelier monétaire de Lixheim avait produit des monnaies de types très-variés, imitant les doubles tournois du roi de France, les gros du duc de Lorraine Charles IV, les creutzer frappés à Haguenau au nom de l'empereur Ferdinand II, les escalins au lion, les testons d'argent et même les douzains du prince de Dombes.

Les deniers tournois de cuivre, sans être tout à fait communs, se rencontrent assez difficilement; quant aux autres pièces, elles sont fort rares. Ces monnaies sont frappées avec un soin tout particulier<sup>2</sup>. On y remarque les armes des royaumes de Jérusalem et de Naples, sur

<sup>1.</sup> Nous ne mentionnons pas ici le portrait de la princesse par Meck, car nous ignorons s'il fut peint à cette époque. (Voy. Noël (loco citato), n° 5535.)

<sup>2.</sup> Poëy d'Avant (loco citato).

lesquels les princes de la maison de Lorraine et les Guise prétendaient avoir des droits.

Elles étaient destinées à circuler dans les pays contigus à la principauté de Lixheim; dans la Basse-Alsace, dans les comtés de Lutzelstein (la Petite-Pierre), de Bitche, de Dabo, de Hombourg, de Nassau, dans la seigneurie de Fénétrange, dans les terres de l'évêché de Metz et du duché de Lorraine, dans le Westrich, entre la France et l'Allemagne.

Quant aux monnaies d'or, elles semblent introuvables. Les documents inédits, tirés de la collection de M. Dupont, nous fournissent des renseignements précieux sur la valeur de l'argent à cette époque : on sait que l'acquisition de la terre de Lixheim avait été faite movennant la somme de 130,000 reichsthallers<sup>4</sup>, outre celle de 100,000 francs de Lorraine que le duc réclamait à l'électeur palatin pour l'entretien de la garnison qu'il avait été obligé de mettre à Lixheim pour la défense de ses frontières2. La moitié des 130,000 reichsthalers devait être soldée comptant et l'autre six mois plus tard à Metz, soit en reichsthalers, soit en pistoles d'Espagne, valant chacune trois reichsthalers et trois batz, soit en monnaie de France au cours des ordonnances du duc, c'est-à-dire que les trois quarts d'écu de France, surpassaient la valeur du reichsthaler d'un gros et demy de cette monnaie. qui sont 12 pfennings d'Allemagne.

Par une lettre datée du 50 janvier 1624, le duc Henri avait reconnu que l'acquisition de la terre de Lixheim, qui avait eu lieu le 18 novembre 1623, était pour son

- 1. Le reichsthaler ou rixdaler valait environ 5 francs 60 centimes.
- 2. Il ne fut pas tenu compte de ces 100,000 francs.

neveu, le prince de Phalsbourg, et que celui-ci en avait payé la totalité de la somme, faisant 65,000 reichsthalers, valant 325,000 fr. de sa monnaie, sur la dotation que ce prince avait reçue de la Chambre des aydes, et qui lui avait été accordée par les Etats de Lorraine<sup>4</sup>.

Le 4 février 1626, le comte palatin Frédéric V, le roi de Bohème, donnait quittance, à La Haie, de la seconde moitié du prix de l'acquisition des terres et seigneuries de Lixheim, Hérange, Crausthal et Montborn. Aux 65,000 reichsthalers étaient ajoutés 12,000 florins pour intérêts à 5 pour 100 de cette somme, dont le paiement avait dû être effectué au mois de mars 1624. Il n'y est pas parlé du prince de Phalsbourg, malgré la lettre du 30 janvier 1624; la quittance sut passée purement et simplement au profit du duc Henri<sup>2</sup>.

Il n'est pas étonnant que le chef de l'union protestante, le roi d'un jour, comme le désignent les historiens, n'ait pas voulu traiter directement avec le favori du bon duc Henri, l'adversaire qu'il avait rencontré en Bohème et en Alsace dans les rangs de l'armée impériale<sup>3</sup>.

Nous venons de voir quel était le taux de l'argent à cette époque; voici maintenant quel était le cours des monnaies de l'Empire en Lorraine, ce qu'il est important de constater à cause de la position hybride de Lixheim entre ces deux pays<sup>4</sup>.

- 1 Voy. Communes, t. I, p. 603. Ibid. Collection Dupont (loco citato).
  - 2. Voy. Collection Dupont (loco citato).
- 3. On nous pardonnera d'insister sur ces détails; mais il est des erreurs qu'il importe de relever; c'est ainsi que l'on a supposé que l'érection de la terre de Lixheim en principauté avait eu lieu lors du mariage de Henriette; que Phalsbourg était un fief démembré de l'ancienne seigneurie de Lutzembourg, Lutzelbourg, etc.
  - 4. Voy. Collection Dupont (loco citato).

Suivant les conditions de la vente du 6 juillet 1623, 1 gros 8 deniers, monnaie de Lorraine, valaient 12 pfennings d'Allemagne; ce qui faisait revenir 2 gros, monnaie de Lorraine, à 16 pfennings d'Allemagne, faisant 1 batz.

Les mêmes conditions apprennent que 5 reichsthalers et 3 batz valaient une pistole d'Espagne. Or, 3 reichsthalers, chacun de 5 fr., monnaie de Lorraine, revenaient à 15 fr. et 3 batz à 2 gros l'une, faisaient 6 gros; d'où il suit que la pistole d'Espagne valait 15 fr. 6 gros, monnaie de Lorraine; et c'est effectivement le prix auquel elle était fixée par l'ordonnance du duc Henri du 3 septembre 1621, dont l'exécution avait été maintenue par les ordonnances des 6 et 11 février, 4 avril et 22 juin 1623.

Enfin, les mêmes conditions de la vente du 6 juillet 1623 établissaient que trois quarts d'écus de France valaient 1 reichsthaler et 1 gros et demi, monnaie de Lorraine. Or, 1 reichsthaler valant 5 fr., en y ajoutant 1 gros 8 deniers; il vient 5 fr., 1 gros 8 deniers pour la valeur de trois quarts d'écus. Ce qui fait revenir le quart d'écus à 1 fr. 8 gros et 8 deniers, ou 20 gros 8 deniers, monnaie de Lorraine; et c'est effectivement le prix qui lui est donné par les ordonnances précitées, lesquelles fixaient le reichsthaler à 5 fr.

Les quarts d'écus étaient une monnaie d'argent au titre de 11 deniers d'argent fin à la taille de 25 1/5 au marc pesant 7 deniers, 12 grains trébuchants, alors fixés par les ordonnances de France à 16 sols pièce, mais qui couraient vraisemblablement pour davantage.

Quoi qu'il en soit, 25 1/5 quarts d'écus à 1 fr. 8 gros 8 deniers l'un, portaient le marc ouvré à 43 fr. 9 3/5 de-

niers, monnaie de Lorraine, et le marc d'argent fin à 46 francs 11 gros 9 1/55 deniers, même monnaie. Or, divisant 750,000 fr., prix de l'acquisition de Lixheim, etc., par 46 fr. 11 gros 9 1/55 deniers, il vient 15,969, environ 4/5, qui est la quantité de marc d'argent fin, qu'il fallait alors pour payer cette acquisition.

Le marc d'argent fin monnayé rend, en la présente année 1764, 54 l. 6° 6 6/11, cours de France; ainsi les 15,969 4/5 marcs reviendraient à 867,599 l. 10° 4d 16/55 du même cours.

Ces notes, tirées de la précieuse collection de M. Dupont, sont jointes à deux documents du temps, transcrits sur du papier marqué de filagrammes à la croix de Lorraine et au double C couronné.

Au dos du premier on lit : Déclaration contenant la faculté de fabricquer monnoye dans Lixheim soubs les coings et effigies de Son Excellence. Coppié à Fénestrange.

Au dos du second : Placet pour le sieur Gérard Gérard, lieutenant au bailliage de Pfalsbourg. Monnoye de la principauté franche de Lixheim ou Deux deniers de la principauté franche de Lixheim.

Sur ce que le sieur de Nunain a faict entendre à Son Excellence que certains Maitres monnoyeurs désiroient qu'Elle leur concédast la faculté de fabricquer monnoye dans Lixhein, soubs les coings de ses armes et effigies, Sadite Excellence auroit par responce requis dudit sieur de Nunain que les sieurs entrepreneurs ayent à donner déclaration de leur intention contenant les charges, moyens et ce qu'ils trouveroient estre à propos pour l'establissement de ladite monnoye.

- 1. A quoy satisfaisant très-humblement demandent privativement les coings pour six ans.
- 2. Quand aux espèces, ils entendent travailler la monnoye blanche, sçavoir en reistdaller et au desoubs jusques au quart inclusivement, pièce de douze, quattre, trois, deuz et demi creutzer, les fabricqueront conformément au tiltre des monnoyes voisines de l'Empire.
- Les florins d'or au prix et tiltre de l'Empire a deux grains de remède.
- 4. Faculté de fabricquer espèces équivalante en bonté, pois ; les pistolles et demy pistolles d'Italie au remede d'icelle que Son Excellence qualifiera à son bon plaisir.
- 5. Que Son Excellence leur fournira des Con.eur, essayeur et graveur, gens de bien et capable, que les sieurs entrepreneurs gageront à leurs frais sur le prix de la ferme.
- 6. Que Son Excellence leur fournira logement capable pour eux, leurs ouvriers et serviteurs, présents et advenir tant pour la fabricque, demeureurances, pour mettre leurs étoffes, outilz, genaux et toutes choses à eux appartenants.
- 7. Que Son Excellence leur fournira ung bastiment avec ung moulin à eau, propre à fabricquer, et selon le deseing qui sera donné aux constructeurs; les mouvements duquel moulin, tant dedans que dehors, se construiront aux frais desdits antrepreneurs.
- 8. Que Son Excellence entretiendra lesdits bastiments à ses frais et despens pendant le temps dudit bail des vilains, fondoirs, tant seulement moyennant qu'ils leur seront mis én mains en bon et suffisant estat.
- 9. Qu'il aura les droits, franchise, libertés, immunités, exemptions, droicts, prérogatives, honneurs, jurisdic-

tions, prééminences, et tel et semblables que les autres maîtres des monnoyes de l'Empire jouissent, peuvent jouir de droict.

- 40. Entendent lesdits entrepreneurs, veu le temps qu'il leur convien employer à s'esquipper, se fournir de tous les outilz qui se treuvent nécessaires pour accomplir parfaitement ladite monnoie, que la première année, commençant à la datte du jour du bail, ne sera comprise dans les six d'iceluy, à charge que lesdits outilz, de quelque qualité elles soient propres à fabricquer, demeureront sans déplacer au profit de Son Excellence, le temps du bail expiré.
- 11. Offrent annuellement à Son Excellence pour reconnaissance la somme de mil reistallers en espèces.

## PLACET.

Plaise l'Altesse de Madame la Princesse de Pfalzbourg. à la très-humble requeste et supplication de son trèshumble et très-obéissant serviteur Gérard Gérard, lieutenant au bailliage dudit Pfalzbourg, luy vouloir permettre de faire fabricquer en sa monnoye de Lixheim, privativement à tous autres, pour la somme de 25,000 fr. (non plus), monnoye de Lorraine, de double de mesme estoffe et valeur que ceulx de France, mais à raison de huit pièces au lieu de six pour le gros, et leur donner cours pour tels soub les noms, armes et effigie de Vostre Altesse, avec cette circonscription: DEUX DENIERS DE LA PRINCIPAVLTÉ FRANCHE DE LIXHEIM. Ce sera une marque évidente et perpétuelle de ladite franchise à la postérité; et chose (qui sans intérest de personne) redondera du tout à l'honneur et reputation de Vostre Altesse, entre les pauvres et riches, et au grand soulagement, profil et utilité du public, particulièrement des pauvres; car bien souvent à faute de petite monnoye (qui ne se treuve que peu ou poins) une personne qui aura volonté de faire aumosne et n'avant qu'un gros ou deux blancs en pièces, au lieu d'un deux deniers, s'abstiendra le plus souvent d'aumosne, oultre qu'il se treuve plus petite denrée de laquelle l'on en peut achepter en suffisance pour deux deniers à une fois, joinct qu'il ne se treuve de quoi pour changer un demy gros; et si le bon ' plaisir de Vostre Altesse est d'accorder au suppliant ce qu'il demande, il s'accordera avec le sieur maistre de ladite monnoie pour la fabrication et oultre tous les bénékirces (sic), que par ce moyen Sadite Altesse fournira tant à ses sujets qu'aux voisins (qui sans doubte s'en serviront), le suppliant priera Dieu à jamais pour sa santé et prospérité, et continuera de mieux en mieux le service d'Icelle.

Ces deux documents, malgré des incorrections de style qui dénotent un allemand, et malgré le défaut de dates et de signatures, n'en sont pas moins précieux; ils nous font connaître que les monnayers de Lixheim devaient, en reconnaissance de leur privilège, 1,000 reichsthalers par an, qu'ils s'engageaient à émettre annuellement pour 25,000 fr., soit en florins d'or, reichsthalers, pistoles et creutzer. M. Dupont suppose que l'on battait déjà monnaie à cette époque, mais à d'autres coins qu'à ceux de la princesse, puisque la fabrication des doubles proposés devait être une marque perpétuelle de la franchise de la principauté; il se base surtout sur l'engagement que prenaient les monnayers de s'accorder avec le sieur maistre de la monnoie. Ces raisons ne nous semblent pas concluantes: les conditions des monnayers, dont nous

venons de reproduire le projet, durent être modifiées. Quant au maître de la monnaie, c'était sans doute M. de Nunenheim, l'intendant de la princesse, chargé par elle d'organiser ce nouveau service de son administration. Ce fut avec lui que dut s'entendre Gérard Gérard, lieutenant au bailliage de Phalsbourg, pour fabriquer les monnaies de Lixheim, et s'installer dans le bâtiment appelé encore aujourd'hui Hôtel de la Monnaie, d'où furent émises des pièces gravées avec un soin tout particulier.

C'est à tort, selon nous, que l'on fait remonter l'existence de cet atelier monétaire à 1630 : ce n'est qu'en 1631 que mourut le prince de Phalsbourg. Le nom de l'époux de Henriette ne paraît sur aucune des monnaies dont nous donnons ici la description, et dont la plus ancienne ne remonte qu'à 1633<sup>1</sup>.

- 1. MONETA. NOVA. LIXHENSIS. Ecusson aux armes pleines de Lorraine, couronné, accosté de 16-33. R. SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM. Lion debout, couronné, tenant un glaive de la patte droite, la gauche appuyée sur un écusson ovale aux armes de Jérusalem.
  - AR. Escalin.
- 2. Croix de Lorraine. HENR. A. LOTH. PRIN. PHAL. ET. LIX. Buste à droite avec chaperon.—R. MONETA. NOVA. LIXEI. CVSA. Ecu couronné aux armes pleines de Lorraine; au-dessus 1633.
  - AR. Teston.
- 3. HEN. A. LOT. PRIN. PHAL. ET. LIX. Buste à droite; au-dessus XXIIII. R. MONETA. NOVA. LIXEI. CVSA. 16-34. Grand alérion couronné.
  - AR. Teston.
  - 1. Voy. Poey d'Avant (loco citato).



• . • • • • • .

4. Croix de Lorraine. HENR. D. LOR. PRIN. PHAL. ET. LIX. Buste à droite. — R. Croix de Lorraine. DOVBLE TOVRNOIS. 1633. Champ semé de lis.

Cuivre. Double.

Une variété porte au droit la légende latine : HENR. A. LOTH. PRIN. PHAL. ET. LIX.

Le même double tournois existe avec la date de 1634. M. Chautard, professeur à la Faculté des sciences, possède une variété de ce double tournois, avec la même date (1634), et dont les légendes commencent par un point au lieu d'une croix de Lorraine.

5. HENR. D. LOR. PRIN. PHAL. ET. LIX. Même type. — R. DOVBLE TOVRNOIS. 1634. Champ semé de lis, brisé d'un lambel à trois pendants.

Cuivre. Double.

Une variété porte au droit la légende latine comme cidessus.

6. Croix de Lorraine. HENR. A. LOTH. PRIN. PHAL. ET. LIX. Ecusson couronné aux fleurs de lis sans nombre, accosté de deux H; au-dessus 1633. — R. SIT NO-MEN DOMINI BENEDICTYM. Croix cantonnée de deux lis et de deux couronnes.

BIL. Douzain.

7. HENR. A. LOTH. PRIN. PHAL. ET. LIX. Ecu portant un trèfle. — R. MONETA LIXHENSIS. Dans le champ II KREVTZER, en trois lignes.

BIL. Kreutzer.

8. Même légende. Alérion couronné. — R. MONETA. NOVA. LIXHE. CVSA. Ecu couronné aux armes pleines de Lorraine.

BIL.

- 9. Même légende et type. R. Même légende. Ecu couronné parti de Lorraine et de Bar, et accosté de deux croix de Lorraine couronnées.
  - BIL. Gros. (Collection de M. Chautard.)
- 10. M. Renier Chalon vient de publier (Revue de la Numismatique belge, t. III, 4° série) une pièce inédite de Henriette, faisant partie de la collection de M. de Coster; c'est un nouveau type à ajouter à ceux qui sont décrits plus haut.
- D. NOVA. MONETA. LIXHENSIS. Dans un entourage festonné, l'écu aux armes pleines de Lorraine couronné.
- R. SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM. 1633. Croix ailée et fleurdelisée portant en cœur, dans un cartouche quadrilobé, un alérion. AR.

## LA PREMIÈRE TRAGÉDIE

## DE JEANNE D'ARC

PAR M. AUG. DIGOT.

Les représentations théâtrales ne sont pas prohibées d'une manière absolue; l'Eglise, en condamnant l'abus, n'a pas proscrit le théâtre lui-même. Cette proposition est tellement évidente, qu'il serait absurde de vouloir ajouter quelque chose à son simple énoncé. Aussi, sans remonter à Hroswita, cette religieuse allemande du xº siècle, qui composa un certain nombre de drames latins assez remarquables ; sans parler des mystères qui furent représentés, au moyen âge, dans toutes les villes importantes, il suffit de rappeler les nombreuses pièces que les jésuites ou les autres religieux enseignants faisaient jouer à leurs élèves, au grand contentement de tous ceux qui avaient le privilége d'assister à ces sêtes à la sois religieuses, patriotiques et littéraires. Sans sortir de notre province, il serait facile de citer plusieurs solennités de cette nature ; ainsi le Père Pierre Mousson, jésuite, a fait représenter par les étudiants de l'Université de Pont-à-

Mousson plusieurs belles histoires tragiques, dont l'une est Maurice sacrifié par Phocas<sup>4</sup>. Quelque temps après, Nicolas Romain, auteur de La Salmée, composait une autre tragédie sur le même sujet<sup>2</sup>. Environ vingt années plus tard, on imprimait à Saint-Nicolas-du-Port une tragi-comédie, intitulée Richecourt, que les Bénédictins du prieuré de cette ville avaient fait jouer par leurs pensionnaires. Au moment où cet ouvrage sortait des presses de Saint-Nicolas, en 4628, un imprimeur de Nancy, Jacob Garnich, mettait en vente une autre pièce, qui avait été composée par un prêtre nommé Etienne Grandjean, et représentée à Plombières, en présence des nombreux baigneurs qu'attirait la réputation des eaux thermales de cette ville. Cette pièce porte le titre suivant : Tragédie du martyre et mort de saint Sébastien soubs l'empire de Dioclétien<sup>a</sup>. Interrompues pendant longtemps à cause des calamités de toute nature auxquelles la Lorraine fut en proie, les représentations dramatiques dans l'intérieur des établissements d'éducation publique furent reprises aussitôt après le retour de Léo-

- 1. V. l'avis au lecteur qui précède la pièce suivante.
- 2. Maurice, tragédie en cinq actes; Au Pont-à-Mousson, 1606, petit in-8°.
- 3. RICHECOURT, tragi-comédie, représentée par des pensionnaires des RR. PP. Bénédictins de Saint-Nicolas, 1628. Imprimé à Saint-Nicolas par Jacob François, à l'Echequin, à la Grand'Rue. Petit in-8° de 76 pages. plus deux feuillets blancs. Un des deux exemplaires connus de ce livre faisait partie de la bibliothèque de M. Noël, notaire honoraire à Nancy.
- 4. M. DC XXVIII. Petit in-12 de 48 pages. Nous empruntons tous ces renseignements bibliographiques au curieux ouvrage de M. Beaupré, intitulé: Recherches historiques et bibliographiques sur les commencements de l'imprimerie en Lorraine et sur ses progrès jusqu'à la fin du XVII<sup>o</sup> siècle.

pold, et les jésuites firent jouer par leurs élèves, les 22 et 24 février 1702, une tragédie intitulée : *Abdolonime*, qui a été imprimée à Nancy, chez Charlot<sup>4</sup>.

Le drame que nous allons analyser est antérieur en date à tous ceux dont nous venons de copier les titres. Il a été joué à Pont-à-Mousson au mois de septembre 1580. Vers le mois de mai de cette année, le roi de France, Henri III et sa femme, Louise de Vaudémont, formèrent le projet d'aller prendre les eaux à Plombières. Comme ils devaient passer par Pont-à-Mousson, les Jésuites de cette ville résolurent de leur donner le spectacle d'une représentation dramatique, et le Père Fronton Du Duc, plus connu sous son nom latinisé Ducœus, composa un peu à la hâte, il est vrai, une tragédie, dont il emprunta le sujet à l'histoire de France. Il donne de ce choix d'assez bonnes raisons, dans l'Avant-ieu, ou prologue de son drame, et les grands poètes du siècle de Louis XIV auraient bien fait de se ranger à l'avis du Père-Fronton.

Or, on n'a point choisi un argument estrange (un sujet étranger),
Sçachant que cil (celui-là) est fol lequel, ayant sa grange
Plaine de grains cueilliz, emprunte à son voisin,
Laissant pourrir chez soy son propre magasin;
On a trouvé chez nous suffisante matière,
Pour d'un poème tel fournir la charge entière:
Prenant de ce pais ceux, les gestes desquelz
Sont dignes d'esgaler aux los (à la gloire) des immortelz,
On a doncques choisi les faicts d'une pucelle
Qu'en France plus souvent d'Orléans on appelle.

Le P. Fronton n'eut pas, au reste, la satisfaction de voir jouer sa pièce en présence du roi de France; une maladie contagieuse, qui se déclara en Lorraine au prin-

<sup>1.</sup> V. Mémoires pour servir à l'Histoire de Lorraine, par M. Noël, a° 5, t. I, pages 55 et 56.

temps de l'année 1580, força ce prince à renoncer à son projet. Les Jésuites de Pont-à-Mousson ne voulurent pas cependant en être pour leurs frais; ils demandèrent au duc de Lorraine Charles III de visiter l'Université, et la tragédie de Jeanne d'Arc fut représentée, au mois de septembre, en présence de sa famille, d'une foule de nobles Lorrains et d'un grand nombre d'officiers français appartenant aux garnisons de Metz, Toul et Verdun. Nous croyons que la représentation eut lieu avec une certaine solennité. Au reste, on n'était pas difficile à cette époque sur la mise en scène. Une salle ordinaire tenait lieu d'un somptueux palais, deux hommes faisaient l'office d'une armée, et les costumes n'avaient rien d'historique.

La tragédie du P. Fronton avait un autre danger à courir; nous voulons parler de l'inexpérience des acteurs; des élèves de rhétorique, malgré leurs prétentions habituelles au beau langage, sont assez ordinairement peu en état de déclamer une pièce de vers d'une manière passable, et ici il s'agissait d'autre chose que de déclamer. Aussi l'auteur, craignant non pas les sifflets, qui n'étaient pas encore inventés, mais le mécontentement et les plaisanteries de son imposant auditoire, jugea-t-il à propos de réclamer son indulgence à la fin du prologue.

Or ie croy qu'il est temps qu'il me faille cesser;
Seulement donc (Messieurs), ie vous prie de grâce,
Qu'à ceux qui me suyvront ung chacun de vous face
L'audience qu'il fault. Ce sont princes et roys:
Ils tiendront pour le moings et leurs lieux et leurs voix:
Or, vous sçavez bien tous qu'il est raison qu'on face
Tel honneur, comme au Roy, à cil qui tient la place.

Le P. Fronton fut agréablement surpris, car non-seulement la pièce fut admirée des spectateurs, mais le duc de Lorraine voulut qu'on lui présentat l'auteur, et ayant remarqué (chose assez ordinaire chez les poètes) que son vêtement était fort délabré, il lui fit compter cent écus, et ordonna que, tous les ans, pareille somme fût versée, entre les mains des jésuites de Pont-à-Mousson, pour habiller trois de ces religieux<sup>4</sup>.

La tragédie eut même bientôt les honneurs de l'impression. Jean Barnet, conseiller et secrétaire ordinaire du duc de Lorraine, la retoucha et la donna comme l'ouvrage d'un auteur inconnu. Dans la dédicace adressée au comte de Salm, Barnet dit qu'il a voulu lui offrir cette tragédie, « qui m'est, dit-il, tumbée en mains, sans que

- » ie congnoisse l'aucteur. Pour le moings j'ai pris la
- » hardiesse et la peine de la reuoir, et tasché qu'elle soit
- » mise en lumière ».

Le drame du P. Fronton parut sous le titre suivant : L'HISTOIRE TRAGIQVE de la Pucelle de Dom-Remy, aultrement d'Orléans Nouvellement départie par actes, et représentée par personnages. A Nancy, par la vefve Jean Janson pour son filz imprimeur de son Altesse, 1581. In-4° de 8 feuillets liminaires non chiffrés, de 46 feuillets numérotés et de deux autres feuillets non chiffrés. Réclames. Signatures A-O2.

L'impression du volume est, du reste, très-médiocre. Le papier est mauvais ; les caractères sont loin d'être beaux, et on remarque une multitude de fautes d'impression.

Nous ignorons si ce petit livre fut tiré à grand nombre ; ce qui est certain, c'est qu'il est devenu d'une rareté ex-

<sup>1.</sup> V. Historia universitatis et collegii Mussipontani, auctore P. Abram, S. J., Lib. III. Ms. de la bibliothèque publique de Nancy, nº 85.

cessive. La bibliothèque royale en possède un exemplaire; mais M. de Soleinne, qui n'avait ménagé ni son argent, ni ses démarches, pour former une collection complète de toutes les pièces de théâtre, ne put jamais se procurer qu'une copie de la tragédie du P. Fronton.

Un exemplaire de ce livre a été récemment donné à un de nos compatriotes, M. le docteur de Haldat, membre correspondant de l'Institut, par une personne qui a pensé qu'un pareil ouvrage devait trouver asile dans la bibliothèque d'un descendant de la famille de Jeanne d'Arc. Mais M. de Haldat n'a pas voulu conserver pour lui cette rareté bibliographique, et, après l'avoir fait magnifiquement relier, il l'a offerte à la bibliothèque publique de Nancy.

Quelques notions générales sur le contenu de ce volume précèderont utilement l'analyse que nous allons en donner.

On rencontre d'abord une dédicace: A Monseigneur, Monseigneur le comte de Salm, baron de Vivier, Fenestranges, Brandebourg, seigneur de Ruppe, Dom-Remy-la-Pucelle, Maxey, Pargney-sur-Meuse, Dainville, Bertheleville, Ubexey, etc., mareschal de Lorraine, gouverneur de Nancy, etc.

Cette dédicace, datée de Nancy, le 26 mai 1881, est signée de Jean Barnet. Elle est assez longue; l'auteur commence par faire observer que Jeanne d'Arc étant née à Dom-Remy, et que le comte de Salm étant seigneur de cette localité, la tragédie ne pouvait paraître sous d'autres auspices que les siens. Il rapporte ensuite l'opinion de Du Bellay, qui, « au traité qu'il a fait de l'art militaire, a » bien osé dire (en parlant de Jeanne), que c'estoit ung » vaillant capitaine, ainsi atiltré par le conseil du roy,

» pour faire revenir le courage failly aux François ». Pour réfuter Du Bellay, il se contente de citer les termes du jugement rendu contre la pucelle. « Sur la fin de may

- » 1431, il fut dit qu'elle avoit abusé de son sexe en pre-
- » nant l'habit d'homme. N'ayant ces gentils juges trouvé
- » pour la condamner plus grand prétexte, oultre une
- » miliasse d'impostures que l'on avoit faulsement forgé
- » contre elle, que cestuy la. Sur lequel ilz devoient bien
- » entrer en cette considération, qu'encores que tous abus
- » soient odieux à Dieu, si est ce, toutessois, que ceulx
- » qui se font pour le salut et délivrance d'ung pays, ont
- » tousiours semblé au jugement humain, par l'approba-
- » tion de toutes les nations, mériter plus de louange que
- » de punition, et dont l'exemple en est cler en Quintus
- » Mutius Scaeuola enuers Porsenna, roy d'Hetrurie. »

Cette dédicace est suivie de deux pièces de vers ; la première est intitulée : Sonnet dudit Barnet à mondit Seigneur comte, et la seconde : Ad eundem illustrissimum Comittem Salmaeum Epigramma. Comme on ne connaît guère les poésies de Barnet, nous reproduirons ici le sonnet dudit.

Monseigneur, si les roys de ceste grande France (De qui vous descendez, et des princes lorrains), Ne vous on recongnu les secours souverains, Qu'ilz ont en de chez vous, en leur grande souffrance,

Tousiours vous déburont ilz : Et s'y pour assurance De l'obligation, vous aurez cest honneur, (Lequel chérissez plus que l'or d'un grand donneur), Que, comme de vos mains, ils ont eu délivrance.

Si les Assiriens ont aquis quelque gloire Par leur Sémiramis : les Cariens victoire Contre les guerriers Grecs, par Artemis la belle : Les Palmireniens du secour et service De leur Zénobia : les Anglois de Bondice : Les François la tiendront de la preuse pucelle.

Ce sonnet et l'épigramme latine précèdent immédiatement la tragédie elle-même, qui s'étend jusqu'au recto du 46° feuillet. Le verso présente des vers adressés par C. Vallée à monsieur Barnet, conseiller et secrétaire ordinaire de l'Altesse de Monseigneur sur la présente Histoire. Enfin les deux feuillets non chiffrés qui terminent le volume contiennent : 1° Les erreurs principaulx trouvées en l'impression de cest œuvre (titre qui mériterait lui-même un erratum) ; 2° In historiam tragicam Ionnæ d'Arc, Virginis Epigramma. Per L. B.

La tragédie du P. Fronton est divisée en cinq actes, et chacun des actes est suivi d'un chœur. La pièce est précédée d'un Avant-ieu ou prologue, qui semble avoir du être récité soit par l'auteur, soit par une autre personne ne figurant pas dans le drame. Ce prologue débute ainsi :

Messieurs, c'est là l'honneur du Pais de Lorraine, Au fruict de la jeunesse affin qu'elle s'aprenne Aux artz et aux vertus, que ce peuple ioyeux Est venu pour ouyr, non des comiques ieux. Mais, plustost, en poussant une voix plus hardie, L'on prétend vous monstrer, en une tragédie, Un spectacle plus grand, affin que gravement L'esprit se norissant se forme sagement.

L'auteur, après avoir fait observer, comme on l'a vu plus haut, qu'il n'a pas jugé à propos d'emprunter le sujet de son drame à une autre source que l'histoire nationale, dépeint l'état de l'Europe au moment où Jeanne d'Arc vient trouver le roi Charles VII. Il mentionne les empereurs Sigismond et Albert, ce roy turc Baiaseth et Ce grand Tartare.

Ce fléau du genre humain, Tamler lam (Tamerlan) qui si tost De rustault se fit roy par l'effort de son ost (son armée).

Il parle ensuite de la rivalité de la France et de l'Angleterre; puis arrivant à la patrie de Jeanne d'Arc, il aioute:

> Et le pais Lorrain Recongnoissoit René pour prince souverain', René qui, depuis, fut roy de cette ville. Tombeau de la Serène (la sirène) et de l'autre Sicile.

Enfin il décrit le bourg, ou pour mieux dire le village de Dom-Remy.

En icelluy estoit
Une ieune fillette accoustumée à paistre,
Tous les iours par les champs, les brebis de son maistre;
Dieu, duquel les conseilz nous ne pouvons sonder,
Estrangement voulut de celle-cy s'aider;
Dieu, celuy qui iadis de David la houlette
Convertit en un sceptre, et de l'os d'une beste
Fit un glave (glaive) à Sanson; pour nous donner soulas,
Il fit d'une quenoille un tranchant coutelas;
Enuoyant ceste fille à Charles roy de France,
Afin que par ses mains il eust la déliurance
De ses pais saisis; et que les fiers Anglois
Sentissent, surmontez, la force de ses doigts.

Le nombre des personnages mis en scène par le P. Fronton est assez considérable. En voici la liste :

Charles VII, roy de France. Jean de Valois, duc d'Alençon.

René Daniou (d'Anjou), duc de Lorraine.

Louys de Bourbon, comte de Clermont.

M. Christop. de Harcourt, évesque de Cha[r]tres.

1. Ce qui est une légère erreur, car Charles II régnait encore.

Le seigneur de Trainel, chancelier.

La Hyre, seigneur de Vignoles.

Le docteur en théologie.

Sainct Michel Archange.

Jeanne d'Arc, la Pucelle.

Le duc de Sommerset, Anglois.

M. Jean, seigneur de Talbot, Anglois.

M. Jean Cauchon, évesque de Beauuau (Beauvais).

Jean Destivet, l'Accusateur.

Le procureur fiscal.

L'abbé de Flescæmp (Fécamp).

Le sieur de Rais, mareschal de France (Pierre de Rieux).

Le capitaine Glacidas, Anglois.

Le gentil-homme Anglois.

Le gentil-homme Gascon.

Le sieur de Culant, Admiral de France.

Le page de l'Admiral.

Le gentil-homme Ecossois.

Le I et II soldats d'Orléans.

Le gentil-homme de Rouen.

Le Messager.

Le chœur des enfans et filles de France.

Le premier acte de la tragédie commence par un long monologue du comte de Clermont. L'auteur pensant probablement que les détails donnés dans l'Avant-ieu sur la situation de la France, ne suffisaient pas pour l'intelligence de son poème, a mis dans la bouche de ce personnage une exposition complète de l'état des affaires au moment où s'ouvre l'action. Il raconte les prétentions des Anglais, les défaites éprouvées par les troupes de Charles VII, le siège d'Orléans, etc. Les Anglais ne sont

pas ménagés dans ce monologue, et pour s'expliquer l'animosité que le P. Fronton montre contre eux, non-seulement dans ce passage, mais encore dans le reste de la tragédie, il faut se rappeler qu'Elisabeth régnait alors, et que les atrocités dont elle s'était rendue coupable à l'égard des Irlandais, avaient excité contre elle une indignation générale dans tous les pays catholiques. Tout à coup le comte de Clermont, s'adressant à la France, s'écrie:

Te voiey maintenant tout d'un coup accablée
Sous le ioug des tyrans qui retiennent, emblée,
La couronne à tes Roys, et par force ayant pris
Des villes la moitié, mesme ton grand Paris,
Ne laissèrent encor (tant se monstre nuysible
Leur bruslant appétit) l'aultre moitié paisible,
Des terres à celluy qui du royaume entier,
Selon ton droict, en est le seul iuste héritier;
Ton unique Daulphin, non ces sales Baleines,
Non pas ces veaux Marins, qui leurs humides plaines
Délaissent pour venir s'enrichir de noz biens,
Oster à noz enfants, pour donner à leurs chiens,
Les fruicts de nostre terre, etc.

Nous ne pousserons pas plus loin cet extrait du discours débité par le comte de Clermont; nous ferons cependant encore observer que l'on y rencontre un éloge magnifique de la loi salique, éloge qui dut sembler au moins fort extraordinaire au souverain d'un Etat dans lequel cette loi n'était pas admise.

A la seconde scène, nous sommes subitement et sans transition transportés de Bourges à Domremy, et ici encore il faut braver un long monologue de Jeanne d'Arc. Elle délibère en elle-même sur le parti qu'elle doit prendre. Elle craint, en refusant d'écouter les avertissements qu'elle croit avoir entendus, de désobéir à Dieu et d'atti-

rer sur elle une punition sévère; elle redoute, si elle quitte son village, de céder à une suggestion de Satan, qui voudrait l'engager à violer son vœu de virginité. Tout-à-coup l'archange Michel lui apparaît et lui commande de suivre l'impulsion qui lui a été donnée. Il lui rappelle que non-seulement elle a reçu des avertissements célestes, mais qu'elle a eu l'honneur de voir la mère de Dieu.

La Royne Vierge-mère, Auecques Marguerite, et celle qui son père Mesprisa et son sceptre, et tout mortel danger, Pour un terrien (terrestre) règne au céleste eschanger'.

Jeanne demande alors à saint Michel par quels moyens elle pourra accréditer sa mission. L'archange lui dit de révèler, en présence de Charles VII, une particularité connue seulement de ce prince; il lui ordonne d'aller trouver le sire de Baudricourt, gouverneur de Vaucouleurs, qui lui donnera des habits d'homme et une escorte. L'archange ayant disparu, nous assistons à un nouveau monologue de Jeanne. Elle sent que ses forces augmentent et que toutes ses appréhensions s'évanouissent.

Ie me sens plus hardie.
Dieu! Quoi? ientends déià les soldats frémissantz.
Il me semble que i'oy les cheuaulx hannissantz,
Et le son esclatant des Françoyses trompettes,
Mettant le cœur au ventre aux hommes et aux bestes.

Je conçoy ia l'horreur des belliques aubades, etc.

A la troisième scène, nous sommes de nouveau transportés à Bourges, et Charles VII, dans un monologue aussi long que les précédents, déplore sa triste position

1. Sainte Catherine.

et les malheurs de la France. Pour avoir une idée de l'inconstance de la fortune, il suffit, dit-il, de jeter les yeux sur lui ; il n'est plus nécessaire de citer les exemples que l'on indique ordinairement.

Si que, bien que iamais on n'eust point entendu Comme ce grand tyran' de Prince fust rendu, Déchassé en Exil, poure (pauvre) Maistre d'eschole : Ou que cil qui ioua d'un grand consul de rolle Dedans Rome sept fois, chassé de ses hayneux, Fuyant se vit plongé en des maretz fangeux.

Charles VII expose ensuite tout ce qui s'est passé depuis la mort du roi d'Angleterre Richard, et blâme la politique maladroite du duc de Bourgogne, qui, malgré sa parenté avec la famille royale de France, s'est allié avec les étrangers. Il invoque la miséricorde de Dieu, qui abaisse et élève, à son gré, les rois et les nations. Il cite les effets de sa bonté ou de sa colère à l'égard de David et d'Absalon, d'Ezéchias, de Sennachérib et de Nabuchodonosor.

> Tu abaissas si fort le Roy de Babylone, Que, des piedz et des mains, homme beste marchant, Pour viande il alloit l'herbe moite cherchant.

Sur ces entrefaites arrive le comte de Clermont. Après avoir exprimé le désir de voir bientôt changer la fortune, il annonce l'arrivée d'une jeune paysanne, qui promet de délivrer Orléans et de conduire le roi à Reims. Charles ordonne d'introduire cette jeune fille, et, pour l'éprouver, fait placer le comte de Clermont sur son trône. Mais Jeanne reconnaît le roi, et, sur l'ordre de celui-ci, raconte les apparitions dont elle a été témoin, fait connaître sa mission et assure que la colère de Dieu est apaisée.

1. Denys, roi de Syracuse.

Elle conseille à Charles de placer son trône sous la protection du Tout-Puissant. Le comte de Clermont persuade au roi de mettre Jeanne à l'épreuve; et, pour satisfaire ce prince, la Pucelle raconte une particularité qui n'était connue que de Charles VII. Le roi ne doute plus, mais le comte de Clermont, toujours défiant, l'engage à réunir son conseil et à lui soumettre l'affaire. Charles donne des ordres en conséquence et enjoint d'appeler un docteur en théologie.

Ici se termine le premier acte. Le chœur, ou pour mieux dire les deux chœurs, qui se trouvent sur le théâtre, chantent alors une strophe, une antistrophe et une épode<sup>4</sup>, exactement comme dans les tragédies grecques. Le chœur de la pièce française joue le même rôle que les chœurs de l'antiquité; il complète l'exposition quand celle-ci laisse à désirer, il plaint, il prie, il exprime les sentiments que le spectateur doit éprouver. On a vu, par les citations précédentes, que la tragédie du P. Fronton était écrite en vers alexandrins; les pièces que chante le chœur sont, au contraire, composées de vers de sept ou huit syllabes. Pour donner une idée de ces chœurs, nous citerons la strophe qui suit le premier acte.

Maudit le temps et la iournée, Et l'heure si mal fortunée, Que Robert le comte d'Artois, Euitant le iuste supplice Qu'il auoit pour son auarice, Mérité, selon toutes loix, S'en alla, de crainte irrité, Vers le Roy de la terre Angloise. Taschant, contre toute équité, Ressusciter la vieille noise,

1. On pourrait cependant supposer que l'épode seule était chantée et que la strophe et l'antistrophe n'étaient que déclamées.

Il fit que le prince Edouart, Qui ià auoit quitté la part Qu'il prétendoit à la Couronne De la France, ainsi que l'ordonne La loi Salique et les Estats, Voulant encor brouiller les cartes, -Alléguant nouvelles pancartes, Réueilla des nouveaux débats.

Au moment où le second acte s'ouvre, le conseil est assemblé. Le duc d'Alençon avoue qu'il avait d'abord tourné en ridicule Jeanne d'Arc et sa mission, mais que la conduite et les discours de cette jeune fille lui ont fait changer de sentiment.

Et les discours naifz que, sans rien chanceler, Elle nous proposoit, ne prennent point naissance D'une âme qui n'eût onc des lettres congnoissance. On ne pourroit apprendre, en gardant les brebis, A devvider aussi de si sages deuis.

Le chancelier craint que Jeanne ne soit inspirée par les fausses doctrines de la secte des Vaudois, ou par les maléfices des sorciers. L'évêque de Chartres, au contraire, croit que la mission de la Pucelle est divine, et, comme le chancelier allègue qu'on ne peut attendre beaucoup de secours d'une jeune fille, l'évêque cite les femmes célèbres de l'Ancien, Testament, qui ont rendu de si grands services au peuple juif. Il nomme Judith, Esther et Débora.

Si est ce que iadis la sage Débora, Laquelle surmonta le cruel Sisara, Lieutenant général des trouppes Cananées, En Jugo gouverna durant quarante années, etc.

Puis le savant évêque cite encore, mais subsidiairement, l'exemple des Amazones, ce qui, à son avis, complète la démonstration. Le docteur en théologie prend la parole à son tour; il fait observer qu'il s'est entouré de toutes les précautions nécessaires pour n'être point trompé; il établit les caractères des apparitions célestes et ceux des apparitions infernales, et termine en disant que la mission de Jeanne ne peut être attribuée qu'à Dieu désarmé par

> Les sainctes oraisons qu'au ciel ont espandu, Et le Roy sainct Loys et le Roy Charlemaigne.

Le duc d'Alençon exhorte à ne pas attendre davantage, et le roi ordonne d'introduire la Pucelle accompagnée des maréchaux de France. Charles VII annonce à Jeanne qu'il connaît sa mission et prescrit aux deux maréchaux de lui confier le commandement d'un corps de 1,800 hommes. La Pucelle, après avoir protesté que l'ordre seul de Dieu a pu la décider à se mêler aux combats, demande à Charles de lui faire remettre

Vne espée qui est au moustier de Fierbois, Que ià m'a adressé la Vierge Catherine, En laquelle cinq fois est engravé le signe De la croiz salutaire, et d'aultre ne veulx point.

Dans la scène troisième, Jeanne prie Dieu de lui permettre de battre les Anglais, afin que ceux-ci, étant vaincus

> par les bras d'vne femme, Plus apte à manier le fuseau que la lame, Sentent apertement son courroux irrité Contre le noir bourbier de leur iniquité.

Elle conjure ensuite les soldats dont on vient de lui confier le commandement, de n'avoir pas honte d'obéir à une femme, attendu que cette femme est envoyée de Dieu. Elle leur donne de bons conseils, les engage à ne pas blasphémer, à ne pas piller le pauvre peuple, et ajoute :

Chassez loin d'auec vous ces compagnes lubriques, Ces pestes de voz corps, ces garses' impudiques, Il n'y a mal si grand qui rende plus mattez Les hommes que l'amour des salles voluptez Et pour lequel plustôt la diuine justice Darde du Ciel sur nous le mérité supplice.

Un page vient avertir la Pucelle que les maréchaux de Boussac et de Rieux et l'Amiral de France l'attendent pour marcher au secours d'Orléans.

A la quatrième scène, nous sommes devant les murs de cette ville; les capitaines anglais, Talbot et Glacidas, somment les assiégés d'ouvrir leurs portes. Ceux-ci refusent et allèguent qu'ils attendent le secours que la Pucelle doit amener. Sur ce, Talbot, Glacidas, les assiégeants et les assiégés en viennent aux gros mots et s'adressent les injures les plus atroces.

La scène change tout à coup. Nous nous trouvons transportés à quelque distance d'Orléans. Jeanne d'Arc, le maréchal de Rieux et l'amiral concertent entre eux un plan d'opération, et prennent les mesures nécessaires pour attaquer les Anglais et pénétrer dans la ville.

Le chœur chante ensuite une strophe, une antistrophe et une épode. Il prie Dieu de protèger la France et célèbre les exploits de Jeanne, qui a fait lever le siège d'Orléans et a conduit Charles VII à Reims, où la cérémonie du sacre a eu lieu. Les Français, dit le chœur, ne pouvaient reconnaître

Le droit d'une fille, Car ces viriles nations Ne veulent point de Roy qui file.

1. Pour ne scandaliser personne, nous nous hâtons de faire observer qu'autrefois le mot garse ne voulait dire que fille; il ne se prenait pas, comme aujourd'hui, en mauvaise part.

Au commencement du troisième acte, le lecteur est obligé de subir un nouveau monologue de Charles VII. Le roi remercie Dieu de ses bienfaits et le prie de continuer à le favoriser. Il énumère les victoires et les conquêtes de Jeanne, et se prépare à se rendre au conseil, lorsqu'il voit venir son beau-frère et fidèle allié, René d'Anjou, duc de Lorraine.

René raconte que la guerre qu'il a eu à soutenir contre les Anglais et les Bourguignons, commandés par Toulongeon, maréchal de Bourgogne, l'a seule empêché de venir plus tôt féliciter le roi de ses heureux succès. Il parle ensuite de ses propres exploits et de la défaite de ses ennemis.

Et des lasches fuyarz les trouppes poursuyuies
Rapportèrent aux leurs, escrit dessus leur dos,
Que le fer des Lorrains n'espargnoit point leurs os.
Sire, vous eussies veu gaigner au pied, vers Troyes,
Tant d'escadrons volants de ces Angloises oyes,
De ces canars de mer : et comme Toulongeon
Parmy ces bois taillis imitoit le Plongeon.

Le roi l'ayant remercié de son attachement pour la maison de France, René répond : Si j'agissais autrement,

Je m'estimerois né d'vn Tigre d'Hicanie, Auoir d'vn dur aymant la poletrine garnie, Au lieu d'un cœur humain, et penserois encor Estre vn ours au dedans et vn homme au dehors.

Un instant après, survient La Hire, teigneur de Vignolles. Il annonce que les Français ont battu les Bourguignons, qui assiégeaient Compiègne, mais que Jeanne, trahie par le gouverneur de cette ville, est tombée entre les mains de l'ennemi. Le roi témoigne sa douleur; mais René l'encourage et lui fait observer que Dieu mêle toujours quelque amertume aux grandes prospérités, afin d'empêcher l'homme de s'enorgueillir. Il conseille à Charles VII de faire immédiatement proposer une somme considérable pour obtenir que Jeanne soit mise en liberté et le roi se hâte de donner des ordres en conséquence.

Le cœur déplore les crimes suggérés par l'envie.

Tousiours l'enuie traistresse,
La vertu poursuit et presse :
Mais aussi, d'aultre costé,
Le los d'vne iuste gloire
Faict quelle obtienne victoire
De l'enuyeux (l'envieux) surmonté.

Le commencement du quatrième acte se passe dans les prisons de Rouen. Jeanne d'Arc, chargée de fers, prie Dieu de mettre fin à ses souffrances. Ce qui me tourmente surtout, dit-elle, est la crainte des geòliers,

> Desquelz les salles mains et les langues paillardes Ne cessent mon honneur tousiours solliciter.

Saint Michel lui apparaît alors; il lui promet que Dieu ne l'abandonnera pas, qu'elle mourra vierge, mais que le Tout-Puissant veut l'éprouver encore pour lui ménager une couronne plus brillante.

La scène suivante a lieu dans le palais du gouverneur de Rouen. Le duc de Sommerset expose devant Talbot les prétentions et les espérances des Anglais. Il croit que la France, une fois soumise, les autres nations de l'Europe n'opposeront pas une résistance insurmontable, et que l'Angleterre arrivera à la domination universelle. Il se récrie contre l'outrecuidance des Français, qui mettent en avant leur loi salique pour ne pas reconnaître les droits du souverain d'Angleterre. Mais la plus grande partie du royaume est soumise, et le reste le serait déjà sans les efforts et les succès de la Pucelle. Il demande à Talbot

pourquoi elle n'a pas encore été punie, et Talbot répond qu'il faut la faire souffrir longtemps<sup>4</sup>.

Le duc de Sommerset fait observer, à son tour, que le duc de Bedfort a commandé de traduire la Pucelle devant les juges ecclésiastiques, qui la livreront ensuite aux juges séculiers. Il craint que les uns et les autres ne montrent pas beaucoup de complaisance pour les désirs des Anglais. Talbot l'engage à se tranquilliser. On s'est assuré de Cauchon, évêque de Beauvais, et quant au bras séculier, Talbot n'a point d'inquiétudes.

Ne vous tourmentez point touchant la conscience Des Juges séculiers; ilz perdent leur science Sitost que dans leurs mains ilz voient iaunir l'or; Et si pour tout cela ils ne croient encor, Il ne faut que monstrer la pointe de l'espée. Mais, pour l'aultre côté, ie tiens ià occupée A mon commandement et l'âme et le caquet D'vng certain, lequel a si grand vogue au parquet, Qu'il peult tout par l'effort de sa langue affilée...

Le duc de Sommerset s'éloigne; il est remplacé sur la scène par *Maistre Jean Destivet*, l'orateur dont Talbot vient de tracer le portrait. Destivet expose comment il s'y prendra pour obtenir une condamnation et promet de réussir.

Monsieur, me voicy prest, ie me suis emparé
De tous moyens, lesquelz m'ont semblé conuenables
A pouvoir inventer des crimes vray semblables:
Je comprens en cinq poincts mon accusation.
En premier lieu ie mets la supertition,
Et ses artz deffendus, Négromance et Magie,
En second lieu ie mets le crime d'Hérésie;

1. Nous regrettons que l'auteur ait cru devoir faire jouer un rôle aussi indigne à un capitaine, qui, sous le rapport de la loyauté et de la bravoure, fut certainement un des chevaliers les plus remarquables du xve siècle.

Puis tous ces grands débats par elle suscités, Dont à combattre sont les Princes incités; Après, de ce qu'elle a, contre toute séance, Et l'honneur de son sexe, oultrée l'impudence, Osant prendre habit d'homme; en cinquiesme lieu, Qu'elle se soit laissée adorer comme vng Dieu.

Nous assistons ensuite à la séance ecclésiastique. Le misérable Cauchon, qui était vendu à l'Angleterre, ouvre l'audience par ces paroles hypocrites :

Ce n'est pas seulement l'œuure d'un bon pasteur D'estre de ses brebis sidèle protecteur; Mais faut que tout bestail tellement il police, Que dedans et dehors en tout il le regisse.

Après le discours de Cauchon, maître Jean Destivet prend la parole pour soutenir l'accusation. Il reproche à Jeanne d'être adonnée à la magie.

Ceste doctrine elle a depuis si bien gardé
Et si bien profité, que jamais ni Médée,
Melusine, ni Thrace, Vrgande, ni Circé
Ne pourroient, par leurs arts, les faicts auoir brassé
Qu'elle a ià mis à chef. Car, comme Proscrpine,
Il semble que l'enfer, paisible, elle domine.
Celles-là ont bien peu (pu), rebarbotant leurs mots,
D'vng fleuue doux coulant faire arrester les flots,
Faire parler les morts, ou la lune enchantée,
Endormis d'vng létarge (d'un profond sommeil) en sa coche
[argentée].

Cauchon interroge Jeanne d'Arc, qui se défend avec noblesse et dignité. Le procureur fiscal demande qu'elle soit condamnée à une réclusion perpétuelle au pain et à l'eau. Cauchon déclare qu'avant de prononcer sa sentence, il entendra les témoins d'après lesquels la Pucelle se serait sait décerner les honneurs divins.

Le chœur reproche à Cauchon sa vénalité et déplore la faiblesse de certains prélats. L'acte cinquième est peu intéressant : on entend d'abord un long discours d'un gentilhomme de Rouen, qui répète à peu près ce que le chœur vient de chanter. Il se retire en voyant arriver le duc de Sommerset. Celui-ci est accompagné de l'abbé de Fécamp, auquel il adresse de vifs reproches relativement à la faiblesse et à la lenteur des juges ecclésiastiques. L'abbé allègue en vain que la prison perpétuelle est la peine la plus grave que ceux-ci puissent prononcer; le duc ne veut rien entendre et exige que la Pucelle soit livrée au bras séculier.

Le gentilhomme de Rouen reparaît alors sur la scène et s'élève contre la barbarie du duc de Sommerset, dont il vient d'apprendre les ordres.

> Tel comme vng jeune fan d'vne affreuse lyonne, Que son naturel brusque et la faim espoiçonne, Aller, parmy les bois, son fourrage chercher; S'il a peu (pu) vne fois sa rage deslacher Sur vng grand cerf cornu, ou des sauuages chèures, Dès qu'vne fois il a de leur sang teint ses lèures, Sa cruauté s'augmente, et sa chasse il poursuit D'vne fureur plus chaude, et plus terrible bruit.

On entend alors le son des trompettes. Le monologue du gentilhomme continue; mais, un instant après, la rumeur augmente et le *messager* arrive. C'est un enfant qui s'écrie:

> Et quoi? auons-nous donc pour chef de nostre ville Des tyrans enragés de la vieille Sicile? Quel soupçonneux Denys, quel cruel Phalaris Fust iamais contre aucun de telle rage pris?

Le gentilhomme l'engage à s'expliquer. Le messager répond :

Hélas, encore j'ai peur, Que mesme le rapport de chose si meschante Ne m'enpaste la bouche; et puis ma voix tremblante A peine peult sortir de l'estomach pantois. Après de nouvelles instancés du gentilhomme, l'enfant raconte, avec détail, le supplice de Jeanne d'Arc, auquel il vient d'assister, et rapporte les prédictions qu'elle a faites et les paroles qu'elle a prononcées au moment où on la conduisait à la mort.

Le gentilhomme prie Dieu de venger la femme qui a sauvé la France; le chœur déplore le trépas de Jemne d'Arc et la compare à Judith et à Esther.

Judith et Esther tant årent Que iadis elles fléchirent,
Par leur tant rare beauté,
Du Roy qui Perse gouverne,
Et du superbe Olopherne,
La cruelle muiesté,
Non par force féminine,
Mais bien virile et diuine,
Ceste cy a commencé
Reuancher nostre franchise,
Et, qui plus, en l'entreprise
La vie mettre a osé.

Telle est la tragédie du P. Fronton; on voit par cette analyse, trop longue à notre gré, en quoi le poète se rapproche ou s'écarte des règles posées par les critiques. L'unité d'action est la seule que le P. Fronton ait cru devoir observer, et il est juste de dire que la matière du drame est bien distribuée, et qu'à l'exception du cinquième acte, qui est un peu froid, l'intérêt va toujours croissant. Mais cette action dure fort longtemps, et le lieu de la scène change au moins douze fois, ce qui est contraire aux principes suivis par les anciens et par les classiques français. Les unités de temps et de lieu ont donc été violées.

Les personnes qui ont lu Shakespeare ont du être frappées, comme nous, de l'analogie singulière qui existe

entre la tragédie du P. Fronton et les drames dont le poète anglais a emprunté les sujets à l'histoire de son pays; à part toutesois cette circonstance que plusieurs des drames dont nous parlons sont des chess-d'œuvre, et que la pièce française est l'ouvrage d'un versificateur assez ampoulé.

Au reste, le P. Fronton ne se faisait pas illusion sur le mérite de sa tragédie; il ne voulut point qu'elle fût publiée sous son nom, et il laissa à Monsieur Jean Barnet l'honneur ou le danger de la mettre au jour. Il n'eut souci de sa réputation de poète; il se contenta d'avoir donné d'excellentes éditions de plusieurs pères grecs, de saint Jean Chrysostòme, de saint Jean Damascène et de Nicéphore Caliste, et ces éditions lui ont assuré une place honorable parmi les philologues de son époque.

#### L'HOPITAL

# DE REVIGNY,

PAR M. J.-F. GAUDÉ.

L'hôpital ou Maison-Dieu de Revigny<sup>1</sup>, dont la fon-dation remonte au deuxième jour de mars 1358, et qui subsista jusqu'à la fin du siècle dernier, fut établi primitivement en dehors du bourg, au lieu dit la Maison-Dieu<sup>2</sup>, où l'on peut apercevoir, à certaines époques de l'année, les traces des fondations de ce monument<sup>3</sup>, et où l'on découvre encore, de temps à autre, des débris de sa construction.

- 1. Revigny (Reviniacum), ancienne ville du duché de Bar, est aujourd'hui un bourg, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Barle-Duc.
- 2. Cette contrée, nommée en patois du pays *Mason-Dé*, est située à environ mille mètres de Revigny, près de la route de Bar-le-Duc.
- 3. Si l'on en juge par ces traces de fondations, cet établissement devait être fort considérable.

Jacques Massart, chanoine du chapitre de Saint-Maxe de Bar-le-Duc, son fondateur, le destina à recevoir les pauvres passants (ad usum pauperum .... illuc undique venientium ....); il y réunit un grand nombre de biens qu'il avait acquis pour ce, et y établit des frères servants et un chapelain qui devait en être le mattre et le gouverneur. Ce prêtre, qui était chargé de procurer les biens spirituels aux pauvres que devait recevoir l'hôpital, et en même temps de célébrer l'office divin, devait être pauvre, libre et dégagé de tous liens.

Par l'acte de fondation, dont l'évêque de Toul, Thomas de Bourlémont, confirma les dispositions, le fondateur se réserva le droit de nomination à la chapelle; droit qui, après sa mort, devait appartenir au comte de Bar Henri et à ses successeurs.

Le comte de Bar Edouard Ier, par lettres du 24e jour du mois de janvier de l'année 1335, avait autorisé le chanoine Massart à fonder cette *Maison-Dieu*, à laquelle il conféra les mêmes droits et franchises dont jouissaient alors les hôpitaux de Bar-le-Duc et de Pont-à-Mousson.

Son fils et son successeur, Henri IV, par lettres du mois de mars 1542, transféra au chapitre de Saint-Maxe les droits qu'il avait en vertu de la fondation sur l'établissement créé du consentement de son père, à la condition que les administrateurs que le chapitre commettrait seraient rappelés à volonté; il n'en réserva, pour lui et ses hoirs, que la pure et franche garde.

Le fondateur lui-même, d'après ce transport fait par

Jacques ou Jaquet Massart, suivant une tradițion populaire, naquit à Verdun, puis fut receveur à Bar en 1321, et enfin chanoine de Saint-Maxe. Il faisait partie du Conseil d'Etat du comte Edouard I<sup>er</sup>, en 1317.

Henri, donna, sous la même condition, le 25 du mois d'octobre 1346, le droit de nomination à la chapelle, qu'il s'était réservé jusqu'à sa mort.

L'année suivante, en 1347, le chapitre assemblé statua que l'administration dudit hôpital ne serait jamais conférée à un chanoine.

On ne trouve plus de traces de l'administration de l'hôpital jusqu'en l'année 1429, qu'il fut incendié, ainsi que les moulins de Mussey et de Revigny qu'i en dépendaient, par une troupe d'aventuriers conduits par un seigneur champenois nommé Ustasse de Warnencort, écuyer, ainsi que le constatent les informations, en date du premier jour de juing de la même année, faites à l'occasion des dégâts commis par ce capitaine dans les environs de Bar-le-Duc.

1. Le nom d'Ustasse ou Eustache de Vernancourt est resté dans les souvenirs des habitants de Revigny et des villages environnants, qu'il ravagea plus d'une fois. Ce chef d'aventuriers, seigneur, à ce que l'on croit, de Vernancourt (Marne), fut un des deux capitaines de gens d'armes qui chassèrent les religieux de l'abbaye de Beaulieu en Argonne, et incendièrent cette maison après l'avoir pillée, en 1401. Le duc de Bar le prit depuis à sa solde, mais il ne put le garder longtemps. Ce capitaine, par de nouvelles dévastations qu'il fit aux environs de Bar, et particulièrement à Revigny, où il brûla la Maison-Dieu, les moulins et autres bâtiments, après les avoir livrés au pillage, et à Mussey, qu'il ravagea, après s'être saisi du château situé sur une hauteur voisine d'où il dominait les environs, etc. (Informations du 1er juin 1429, signées Jennin), obligea le duc René Ier à le traiter en ennemi. Assiégé dans la maison forte de Revigny, son dernier retranchement, par les soldats de René, Eustache tomba entre leurs mains après la prise du fort, arrivée le troisième jour d'avril 1429, et fut amené au château de Bar, où il fut enfermé dans la geôle, et où il mourut le 18 novembre de la même année. On peut lire, dans le compte de Jean Rouvel, receveur général du duché de Bar, année 1429, les articles qui suivent, relatifs à la prise, à la détention et à la mort d'Eustache de Vernancourt.

Ce fut, il est probable, à la suite de cette ruine des bâtiments, et afin d'éviter de nouvelles dévastations de la part des bandes exerçant le brigandage, qui étaient alors fort nombreuses, que l'hôpital chercha à s'abriter derrière les murs du bourg, et que le chapitre de Saint-Maxe le rétablit à l'endroit où il existait encore à la fin du siècle dernier, dans la rue nommée rue de l'Hôpital.

Le premier directeur connu de cette maison de charité, après son rétablissement, est Vautrin Aubry, que le chapitre nomma en 1447, et qu'il conserva à ce poste jusqu'en 1465. Mécontents de ce chapelain pendant les dernières années de son administration, les chanoines, usant de leur droit, « suivant la contenue ès lettres du prince », le révoquèrent, et lui donnèrent pour successeur « pour governer, régir, administrer tout par soy-même comme autre personne ledict hospital par la forme et ma-

- u 67 liv. 11 s. 8 d. ob. t. pour les frais de Utasse de Varnencourt, escuier, et ses gardes, depuis le dimanche, tiers jour d'avril, l'an 1429, qu'il fut prins en la fort maison de Revigny, et admenez prisonnier on chastel de Bar, et mis en la geôle, jusques au dernier jour de juing en suivant ledit an.
- n 18 liv. 5 s. 7 d. ob. t°. pour les frais et dépens dudit Utasse, et desdits gardes, depuis le dernier jour de juing 1429 jusques au vendredi 28° jour de juillet exclus ledit an, que ledit Utasse demora seul en ladite prison sans avoir nulles gardes.
- v 46 s. 8 d. pour les frais dudit Eustasse, estant en ladite prison, sens gardes depuis ledit 29° jour de juillet inclus jusques au 26° jour d'aoust, qui sont 28 jours, par lequel temps le receveur l'a soingnié de pain, vin, char et autres viandes convenables, et en compte ung gros pour jour, par accort fait à lui en la chambre.
- n 35 s. pour pain baillé pour ledit Eustasse depuis ledit 26° jour d'aoust inclus qu'il fut mis à pain et à caue, jusques au vendredi 18° jour de novembre en suivant exclus, que ledit Eustasse alla de vie à trépassement; par lequel temps y a 84 jours dont il compte pour jours 5 deniers tournois, par accort fait comme dessus. n

nière contenue en la fondation », contrairement aux statuts de 1347, *Jean Carré*, docteur en théologie et chanoine en la collégiale de Saint-Maxe.

Le personnel de l'hôpital, à cette époque, paraît composé du chapelain ou gouverneur, de quatre hommes appelés « frères hospitaliers », de deux « servantes » pour les aider et d'un boulangier ».

Ses biens d'alors figuraient parmi des assises sur l'huilerie et le moulin d'Ainville<sup>4</sup>, au finage de Revigny.

Il y avait dans la maison six « charlits » destinés à être occupés par des « étrangiers poures et passans, des lits, draps, couvertes, et autres meubles meublans, et ustensiles, comme aussi en la chapelle et autres dépendances; la grande chambre », citée plus haut, était une espèce de salle d'asile destinée à recevoir et loger en

1. Ainville était une cense située près du bourg de Revigny et sur le canal de dérivation de l'Ornain. Les habitants du lieu en ont totalement perdu le souvenir. Cependant cette cense existait en 1772, et elle dut encore subsister quelques années; mais peut-être avait-elle un autre nom vulgaire.

Par contrat reçu par-devant M. Mercier, notaire au bailliage de Bar, le 14 avril 1768, le sieur Geoffroy-Dominique-Charles Décosse, lieutenant pour le service du roy au régiment Royal-Cavalerie, trésorier dudit régiment, demeurant à Bar, acquit du sieur Jean-Louis Biguet, laboureur à Revigny, et de Catherine Boudart, sa femme, auparavant veuve du sieur Nicolas Poriquet, procureur fiscal en la justice de Revigny, la cense d'Ainville située près de la ville, et consistant en une maison en pavillon, cour, grange, écurie, colombier, huilerie, jardin, pont et empalement sur le canal, et autres aisances, appartenances et dépendances, hornée par le canal au nord et par des fossés de toutes autres parts. Le 23 novembre 1772, visite des lieux fut faite par Pierre Martel, maistre masson, et Nicolas Collot, maistre charpentier, demeurant à Bar; ces experts concluent que les bâtiments, moyennant quelques faibles réparations, peuvent encore subsister longtemps. Enfin, un autre acte, de l'année 1781, indique que cette cense existait encore à cette époque.

masse les mendiants et les gens d'armes trainards, qui, après chaque passage des armées, arrivaient en grand nombre à l'hôpital.

Cet état de choses dura jusqu'au milieu du xviº siècle. Mais, pendant les guerres qui commencèrent à cette époque, l'hôpital fut très-négligé et il perdit beaucoup de ses revenus. L'administrateur, souvent obligé de fuir pour échapper aux brutalités d'une soldatesque trop exigeante, laissait les vagabonds, soldats et autres, gaspiller les ressources et emporter ou brûler les meubles, les ustensiles, les objets servant au culte, les lits et jusqu'aux portes de l'établissement.

A la mort du sieur Puiniot, chapelain, arrivée en 1629, le chapitre fit opérer une saisie, et il résulta de l'inventaire dressé à cette occasion, qu'il ne restait pas pour plus de 100 livres de meubles en mauvais état, que les chanoines abandonnèrent au sieur Alexandre, son successeur.

En 1652, il y eut une transaction passée entre les chanoines et la communauté de Revigny, par laquelle le chapitre consentit à délivrer annuellement aux pauvres habitants du lieu une quantité suffisante de grains provenant des revenus de la Maison-Dieu, pour leur nourriture. Ce grain devait être converti en pain par le boulanger de l'hôpital, et le pain distribué aux indigents par les soins du chapelain et du curé du bourg. Néanmoins, les administrateurs restèrent encore chargés de l'entretien des six lits destinés aux pauvres passants.

Pendant les années 1633, 1634, 1635 et 1636, l'hôpital de Revigny eut beaucoup à souffrir de tous les maux qui affligèrent alors la Lorraine et le Barrois : le passage continuel des armées françaises (régiment de Turenne, gendarmes d'Estrée, régiment de Vernancourt, suisses, dragons du cardinal et autres), la famine et la peste. Ce dernier fléau enleva, dit la tradition, plus du tiers des habitants du bourg<sup>4</sup>, et, du personnel de l'hôpital, il ne resta que le chapelain Alexandre.

En même temps que la peste décimait Revigny, les gens de guerre ravageaient les campagnes, incendiaient les maisons isolées, et massacraient leurs rares habitants échappés à la famine et à la contagion. Aussi, les terres de l'hôpital étaient-elles restées incultes, et les usines du lieu et des environs, sur lesquelles il avait des droits, avaient-elles perdu la majeure partie de leur valeur.

Les années 1637 et 1638 furent moins calamiteuses, et déjà Alexandre se prenait à espérer, quand, dans les premiers jours d'avril 1639, il apprit qu'un autre fléau, non moins pénible que les précèdents, allait fondre sur son hòpital. Les Suédois, qui, depuis 1636, ravageaient la Lorraine (pillant tout ce qu'ils trouvoient, viollant femmes et filles, brullant esglises, metant à grande gehenne hommes prisonniers, fesant mourir gens d'esglises par tourments inoys), les Suédois, dis-je, dévastaient les environs. Le jour du vendredi-saint, 21 avril 1659, des habitants d'Huppémont<sup>2</sup>, qui étaient en

- 1. Ces victimes de la contagion furent inhumées dans un terrain situé près de la contrée de Salmonpré, qui fut appelé longtemps, et que les vieillards nomment encore le Cimetière des Pestiférés.
- 2. Huppémont était, au moyen âge, un village formant commune et paroisse, comme il résulte de plusieurs documents qui parlent de l'église ainsi que du mayeur de ce lieu. Ce village, situé au bas de la côte de même nom que l'on voit à deux kilomètres et demi à peu près au sud de Nettancourt, et dont on aperçoit des vestiges sur le terrain, fut rasé complètement par les Suédois, et, depuis cette époque, il n'a pas été rebâti. L'église d'Huppémont était située sur le sommet de la

fuite, annoncèrent à la population de Revigny que des bandes de Cravactes venaient de livrer aux flammes leur village et celui de Vroil. Apprenant tels cours et ravages, les pauvres gens se retirèrent au proffond des bois, aultres se retirèrent à Bar, de sorte que le jour de Pâques, l'esglise estoit désert<sup>1</sup>.

Les Suédois ne tardèrent pas à arriver; ils escaladèrent facilement des murailles qui n'étaient pas défendues, et pénétrèrent dans le bourg, qu'ils livrèrent aux flammes après y avoir commis les plus horribles cruautés. Il ne resta debout que la maison-forte, l'église², la chapelle de l'hôpital et quelques maisons particulières construites en

côte; on y voit encore des restes de sa construction. La tradition est muette en ce qui concerne cette localité, dont le territoire fut partagé entre les habitants de Vroil et de Nettancourt à la fin du siècle dernier, après être resté en pâtis pendant cent cinquante ans. Vroil eut un tiers du finage pour sa part, et Nettancourt deux tiers.

- 1. Notes trouvées sur la couverture en parchemin de l'històire et cronique du tres chrestin roy s. loys, par Jan de Jonville, édit. de Poitiers de 1561, ayant appartenu à Pierre Fleury, curé de Revigny de 1630 à 1670, et possédée aujourd'hui par M. Magron père.
- 2. L'église de Revigny, dédiée à saint Pierre, est d'architecture ogivale du xve siècle; la toiture ayant été brûlée lors de l'incendie du bourg allumé par les Suédois en 1639, et la charpente qui couvrait le chœur ayant été complètement perdue, cet édifice resta découvert jusqu'en 1670, que les voûtes et les murs du chevet tombèrent. Le chœur fut réparé deux ans plus tard, dans le même style que la nef, mais avec des contreforts parés d'ornements gothiques et de niches où se trouvaient des saints que fit disparaître le vandalisme et 1793. La toiture fut aussi réparée la même année; les habitants s'étant adressés au duc de Lorraine Charles IV pour en obtenir les bois nécessaires pour refaire la charpente du chœur et de la tour, ce prince les autorisa à couper les chênes dont ils avaient besoin dans les bois de la Haye-Herlin, qui lui appartenait. Quant aux voûtes, elles ont été rétablies il y a quelques années seulement.

pierres de taille; les autres maisons du bourg, bâties en pierres et en bois, et même en bois seulement, recouvert de glaise, furent anéanties.

Le chapelain Alexandre n'avait pas cru prudent d'assister à ces atrocités, et il avait abandonné l'hôpital le premier jour de mai, la veille de l'entrée des bandes suédoises à Revigny. Il n'avait pas songé à mettre en sûreté les vases sacrés et les ornements de la chapelle, qui furent, comme les ustensiles de la cuisine et les autres meubles, ou pillés, ou livrés aux flammes.

L'hôpital resta abandonné jusqu'au mois de mars de l'année suivante (1640), que le chapitre nomma le curé de Villers-aux-Vents pour en prendre soin ainsi que des revenus de 1659 et de 1640.

Plusieurs commis furent nommés par le chapitre pendant les années qui suivirent 1641 pour administrer simultanément l'hôpital; mais, en 1647, l'exigence brutale des soldats français qui étaient en garnison à Revigny leur ayant fait prendre la fuite, les chanoines de Saint-Maxe crurent ne pouvoir mieux faire qu'en conférant pour une durée de trois années la commission au sieur Gaynot, chanoine, qui était secrétaire du chapitre depuis longtemps. Ce chapelain ne pouvait ni aliéner, ni donner à bail, ni échanger aucune propriété sans l'assentiment du chapitre. Celui-ci devait nommer chaque année un commissaire pour visiter l'hôpital, et le chapelain était tenu d'obéir en tout au chanoine délégué, et de lui présenter les comptes de l'année.

En 1650, à l'expiration des trois années de sa commission, Gaynot obtint encore la régie de l'hôpital pour six années, et même, disent ses lettres, pour tout le temps qu'il voudra, afin de lui donner le temps et le courage de

réparer les bâtiments, entretenir les biens et faire les recherches nécessaires pour recouvrer les propriétés usurpées pendant les guerres.

Le chapelain Gaynot était très-vigilant, aussi fut-il presque toujours en procès, et fit-il récupérer à l'hôpital plusieurs droits qui ne se percevaient plus depuis long-temps<sup>4</sup>.

En 1652, nous le voyons réclamer à l'adjudicataire de la lance un droit de cens sur les revenus de ladite lance<sup>3</sup>; nous ne connaissons pas l'issue de ce procès.

- 1. Arch. de la mairie de Revigny, registres de la haute-justice.
- 2. Cet usage ancien et curieux ne se pratique plus depuis longtemps à Revigny, mais on le retrouve encore à Villers-aux-Vents, village situé à 4 kilomètres du bourg. Le voici tel qu'il est décrit dans l'Annuaire de la Meuse pour l'année 1848, article Villers-aux-Vents (statistique):
- u Le 22 octobre de chaque année, jour de la fête de saint Louvent, n patron de la paroisse, a lieu l'adjudication des fruits communaux n provenant du chemin de la fontaine Saint-Louvent. (Les fruits auntour de l'église sont adjugés au profit de la fabrique.) L'adjudicantaire de l'année précédente, que l'on nomme lancier, muni de sa n lance, qui consiste en une ronce garnie de rubans, et d'une paire n de gants à l'usage d'homme, parcourt le village, le lendemain de la n'ête, pour prévenir les habitants de se trouver à l'adjudication de n ladite lance, qui se fait le soir même, au milieu de la rue, et den meure à la personne qui a la mise, au lever de la première étoile. L'adjudication avait lieu moyennant une certaine quantité de cire, n qu'autrefois en convertissait en cierges destinés au luminaire de la n chapelle du saint; mais, depuis 1844, cette redevance se paie en n argent, au profit de la commune. n
- u Le lancier est tenu, en outre, de payer un décime par frauc sur n le prix de l'adjudication; ce surplus (espèce de don de joyeux avénnement) se distribue en trois parts: l'une pour les conseillers municipaux, l'autre pour les hommes mariés, et la troisième pour les n garçons. La soirée se termine par un bal que donne gratis sux n jeunes gens de la commune le nouvel adjudicataire; si ce définier

Nicolas Gaynot mourut le 16 janvier 1655, et il eut pour successeur Gabriel Légaré, que le chapitre nomma administrateur à vie, à charge toutefois de se comporter en bon et fidèle économe, sinon le chapitre se réserve de conférer la commission à un autre.

Légaré fit quelques épargnes, et, en 1670, il voulut réparer la maison; mais la somme qu'il avait amassée ne suffisant pas, il fut obligé de recourir à l'emprunt.

Sur la fin de cette même année, les voûtes du chœur de l'église paroissiale tombèrent ainsi qu'une partie des murs du chevet; ces derniers furent réparés l'année suivante, aux frais des décimateurs, c'est-à-dire du chape-lain de l'hôpital, du chapitre de Ligny et du curé du bourg, et proportionnellement au nombre de seizièmes que chacun tirait dans la dime. Légaré fut encore obligé, pour payer sa part de cette reconstruction, de contracter un nouvel emprunt.

n est garçon, il se choisit une lancière, qualité qui revient à sa femme n s'il est marié. Il faut ajouter que cette fête se célèbre de temps imn mémorial. n

A Revigny, c'étaient les récoltes de certaines terres que l'on mettait en adjudication, et que le lancier de l'année précédente était dans l'obligation d'ensemencer. Il est parlé de cette adjudication dans tous les comptes des syndics de Revigny; voici ce qui en est dit au chapitre des recettes des années 1707 et 1708 :

1707. — La somme de 12 livres 11 sols 6 deniers tournois, faisant en monnaie barrois 29 francs 4 gros, receue de Jean Hannion le jeune pour la lance qui lui fut adjugée le 25 octobre 1706, déduction faite de 4 francs 6 gros pour les joueurs de basses et violons.

1708. — 15 livres 11 sols 6 deniers faisant 36 francs 4 gros barrois pour les terres de ladite lance, laissée à Loys Porin par adjud. en date du 31 juillet 1707, déduction faite de 4 francs 6 gros à l'ordinaire pour les joueurs d'instruments.

ll mourut en 1681, ne laissant que des dettes, et il fut enterré dans le chœur de l'église<sup>1</sup>.

L'administration d'Etienne, son successeur, fut active, mais non profitable; il eut plusieurs procès à soutenir, disposé qu'il était par caractère à en entreprendre. Le plus important, mais dont nous ne connaissons pas l'issue, fut celui qu'il soutint contre l'Ordre de Malte, à cause des fours banaux de Contrisson, de plusieurs jours de terre situés sur le territoire de Revigny, lieudit à Braux, et d'autres propriétés sises à Rancourt, le tout appartenant à l'hôpital, et que l'Ordre de Malte, qui possédait une ferme à Rancourt, au lieu nommé la Commanderie, lui voulait usurper. Ce procès, qu'Etienne porta jusqu'à Paris, le ruina complètement, ce qui le mit dans l'obligation de se démettre de sa charge, en septembre 4743.

Barbillat, qui lui succéda, eut aussi sa part de difficultés. Il rebâtit la maison telle qu'elle existait encore au commencement de ce siècle, et y dépensa cinq mille livres de son patrimoine; aussi, à sa mort, arrivée en 1726, « le chapitre voyant que les rentes suffisent à peine » pour payer les charges, ne réclame-t-il rien à ses hé- » ritiers. »

Un mémoire, dressé par Barbillat en 1725, pour être présenté aux députés du chapitre, donne l'état des biens de l'hôpital à cette époque et celui des pertes éprouvées

#### 1. Voici l'acte de son décès :

1681—Le 12° aoust mourut messire Gabriel L'Egaré, prebtre hospitalier de Revigny, aagé de 75 ans ou environ, et fut enterré par moy curé de Revigny soubsigné dans le cœur de l'église paroissiale dud. lieu, nonobstant l'oppo[siti] on de MM. de Saint-Max qui disoient avoir ce droit. Signé: Na Parmentier, curé de Revigny.

nendant les guerres; on y lit « qu'il y a perte de plus de » 400 livres de cens en vin, perte de 1 muid de préciput » sur la grosse dixme, surcharge de 15 paires sur la part » qui reste ; que l'on a retranché pareillement sur deux » seizièmes, pour quoy il y avait procès; qu'il y avait 7 » muids 8 quarterons et 3 biehets de bled sur les moul-» lins de Mussey qui sont détruits; assises sur Brabant et Saudrupt qu'on ne percevait plus : 27 quarterons » 1 bichet et 3/4 sur les fours bannaux de Contrisson; 9 » muids à prendre sur les gros moulins de Revigny, plus • 41 quarterons sur des héritages audit Revigny: 17 ar-» pents de bois à Gaumont; et que le souverain a as-» sencé à M. de Vendières, procureur général, ces objets. » On'il y a plusieurs terres perdues, et nottament plus » de 10 jours que les habitants retiennent comme allu-» vion, la rivière rongeant toujours d'un costé et rendant » du costé opposé aux habitants.

- » Que l'hospital ne jouissait plus que de :
- » Un gagnage à Revigny séparé en deux, de 200 paires;
- » Un gagnage à Fontency, de 70 paires ;
- » Un gagnage à Contrisson, de 55 paires;
- » Quelques terres à Villers-aux-Vents, affermées pour » 12 minottes d'avoine :
  - » Quelques terres à Rancourt, laissées 42 boisseaux;
  - » Une portion de la dixme de Revigny, valant 60 paires;
  - Un jour 1/2 de vignes à Brabant.
- » Que, malgré les recherches des préposés à la cha-
- » pelle, on n'a pu rien récupérer des censes ou assises,
- » my pour les terres de Revigny et ailleurs perdues, non
- » plus que la portion de dixmes que les autres décima-» teurs avoient usurpées sur l'hospital dans le temps mal-
- " homory dos onemes en continues la nova densis 1888
- » heureux des guerres qui ont infesté le pays depuis 1350

» jusqu'en 1680. Que les moulins et usines n'ont point

» été rétablys, ainsy aucuns droits à récupérer sur eux.

» Que, par une réclamation du sieur Leuralion, faite en

» 1630, lors de la commission sur les grains délivrés au

» sieur Puiniot, décédé depuis, on voit qu'il y avait en

» rentes 45 muids moitange de grains; mais que, par un

» compte du sieur Etienne, en 1682, on ne voit plus que

» 11 muids 28 bichets de bled et 11 muids 30 bichets

» d'orge : conséquemment perte de moitié depuis 1650

» jusqu'en 1680.

» Que, depuis cette perte des rentes, la quantité de » grains qui devoient estre convertis en pain pour estre » distribués aux pauvres de Revigny d'après la transac-» tion de 1632 a été réduite, et que l'on n'a plus distribué » que le pain de 80 paires bled et orge, depuis le di-

» manche qui suit la S. Martin jusqu'à la Madeloine, le » 22 de juillet. »

Guillaume, qui succéda à Barbillat, n'est connu que par sa démission, qu'il donna en août 1735. Son administration de neuf années n'a pas laissé de traces. Il fut remplacé par Champrey, qui gouverna l'hôpital pendant 18 années. Ce fut ce dernier chapelain qui cessa, en 1746. l'entretien des six lits destinés à recevoir les pèlerins pauvres et infirmes; entretien dont les administrateurs étaient encore chargés depuis la transaction de 1632. « Mais, — dit le journal des commissaires nommés par » le chapitre en 1784 — comme cette espèce d'aumone » ne donnait lieu qu'à la retraite des vagabonds et ne » servait qu'à les attirer dans le pays, ce qui occasionnait » beaucoup de désordres dans Revigny, ainsi qu'on pour-

» rait le voir dans différentes plaintes portées sur les re-

» gistres du greffe, et dans la requête présentée à S. A.

- » Léopold, en 1725, pour demander une bandouillère à ses
- » armées (sic), afin de contenir ces malheureux, ce qui fut
- » accordé; de plus, le roy ayant défendu les pèlerinages
- » et les courses, et les revenus d'ailleurs ne pouvant suf-
- » fire à l'entretien du prêtre et de la maison, Champrey
- » et les derniers préposés à l'administration ont cessé
- » l'entretien de ces lits. »

Par suite de cette mesure, ce chapelain put faire des économies; aussi fut—il le premier dont le chapitre put obtenir quelque chose pour réparer les bâtiments et la chapelle. Champrey donna sa démission le 50 avril 1753, mais il ne fut remplacé que le 10 novembre suivant, à cause des travaux de réparation que le chapitre fit exécuter à l'hôpital pendant l'été de cette année.

Le successeur de Champrey fut Gervaise, administrateur vigilant, qui rechercha activement, mais vainement, les détenteurs des biens de l'hôpital; il lui fut impossible de rien faire rentrer. Après une administration de 51 ans, Gervaise mourut, le 8 décembre 1784, laissant quelques économies; « mais, » dit le journal, si on eut voulu exi» ger avec les formalités de la justice, il n'y aurait pas eu

- » de quoy payer les frais et faux frais, et l'hôpital aurait
- » tout perdu. Les commissaires ont donc préféré de trai-
- tout peruu. Les commissantes ont uone prefere de trat-
- » ter à l'amiable avec les successeurs, d'après l'avis et au-
- » thorisation du chapitre éclairé par ses conseils. »

Aussitôt après le décès de Gervaise, le chapitre nomma, pour lui succéder, le sieur Lacroix, chanoine, à qui il donna la commission pour le même nombre d'années et aux mêmes conditions qu'il l'avait conférée au sieur Nicolas Gaynot en 1647. En même temps, et par délibération du 10 décembre, inscrite sur le registre ordinaire du chapitre, il délégua trois commissaires pour installer le

nouvel administrateur et pour régler les droits de l'hôpital à la succession du décédé. Ges délégués étaient MM. de Poirson, de la Morre et de Vassimont.

A leur arrivée, ils constatèrent que tous les papiers, titres, renseignements, baux, pieds-terriers, etc., qui se trouvaient dans la caisse de l'hôpital suivant le désir du titre de fondation, avaient été mis sous le seellé par MM. les officiers du bailliage de Bar, aussitôt le décès du chapelain Gervaise, puis inventoriés dans les procès-verbaux des 22 et 23 décembre 1784 par les mêmes officiers, et ensin mis en liasses pour être déposés en leur gresse. A la levée des scellés, les commissaires réclamèrent à MM. du bailliage: 1º les titres et papiers, 2º les meubles et ustensiles de l'hôpital. 3º les meubles et ornements de la sacristie, 4º enfin, les grains et revenus échus à la Saint-Martin: mais ces officiers refusèrent les titres, quoique les commissaires eussent offert d'en donner récépissé, et de les représenter toutes fois et quand ils en seraient requis. Il ne fut trouvé à l'hôpital que « cinq corbeilles avec

» les outils du four, et peu de chose à la sacristie. »

Afin de suppléer à l'absence des documents que le bailliage leur enlevalt, les délégués dressèrent, le 7 janvier 1785, pour servir à l'administration de l'hôpital, et au moyen des renseignements qu'ils purent se procurer, soit dans les archives du chapitre, soit des sieurs Guillaume et Champrey, précédents commis, encore existants, soit dans les différentes visites qu'ils avaient faites audit hôpital du vivant du sieur Gervaise, le journal ou compterendu dont nous avons donné divers extraits.

Lacroix administra tranquillement l'hôpital jusqu'en 1790, que la réaction, qui opérait sur toutes les choses religieuses, se fit sentir à cet établissement, utile pourtant, mais qui avait le tort, à cette époque, d'appartenir au clergé et d'être administré par un de ses membres. Lacroix fut expulsé, et l'hôpital, avec ses biens meubles et immeubles, fut confisqué.

Le 4 septembre 1790, les administrateurs du district de Bar demandèrent à la municipalité de Revigny un état des biens ayant appartenu au ci-devant hôpital. Cet état fut dressé le 7 septembre ; mais il était incomplet ; aussi le district réclama-t-il, le 25 du même mois, un état supplémentaire accompagné des renseignements propres à éclairer les administrateurs au sujet desdits biens, et que pourra se procurer la municipalité. Celle-ci, le 14 novembre suivant, fit cette réponse :

La municipalité syant pris en considération l'ordonnance de MM. du district, a fait toutes les recherches pour découvrir si elle trouveroit quelques renseignements au sujet des biens-fonds qu'elle n'a point désignés dans sa délibération du 7 septembre dernier. Ce qu'elle n'a pu rien découvrir de plus pour ce qui concerne les biens-fonds dudit hôpital.

» Voicy une déclaration du sieur Revolte, officier municipal, qui nous a dit que, du tems qu'un appelé Jacques Renault faisant fonctions de sindic pour la communauté de Revigny, luy avait donné à lire un titre ou
chartre qui parlait de la fondation dudit hopital en disant
que l'hopital de Revigny était fondé par FrançoisJacques Massart, né à Verdun, chanoine de Saint-Maxe
à Bar, et que cet hospice était dédié pour recevoir et
donner l'hospitalité aux troupes du fanatisme appelées
Croisades qui se disaient aller combattre pour la TerreSainte, et pour donner également l'hospitalité aux pèlerins et autres passants. Cet hospice est dit être fondé

» vers l'an 1230; il y avait dans cet hospice pour servir » les passants deux servantes et un boulanger et quatre » lits pour coucher les passants. Il paroit qu'insensible-» ment cette façon dadministrer l'hopital s'est rallenti » jusqu'au point de s'éteindre, puisque nous n'avons » point de connaissances plus positives, sinon que cer-» tains particuliers nous ont dit que par des plaintes réi-» térées par les voisins dudit hopital à l'ancienne justice » des cy-devant seigneurs, ces passants restaient quel-» quefoys deux ou trois jours dans cet hopital, s'eny-» vraient, tuaient les poulles et insultaient les voisins, » particuliers dudit hopital, lesquels craignaient le feu de » la part de ces individus ; l'on nous a dit qu'à cette épo-» que il s'était fait un arrangement de consentement et » du gré de la part des chanoines de Saint-Max de Bar, » propriétaires des revenus de cet hopital, avec l'ancienne » justice, et qu'ils avaient converti cette hospitalité au » profit des pauvres de la communauté de la quantité de » quatre-vingt paires qui ont été converti en pain par » l'administrateur dudit hopital, ce qui s'est continué jus-» qu'à présent. Voilà tous les renseignements que nous » avons pu avoir tant de Revigny que des lieux voisins. » Les biens de l'hôpital furent divisés par lots et enfin vendus, au profit de la nation, dans le courant de l'année suivante<sup>4</sup> (1791), par-devant le district de Bar-sur-Ornain,

<sup>1.</sup> J'ai omis de dire que, dans le courant d'août 1781, MM. les vénérables doyen, chanoines et chapitre de l'insigne église collégiale de Saint-Maxe de Bar, administrateurs de la Maison-Dieu de Revigny, firent publier et afficher que, le 4 septembre 1781, par-devant Mº Baillot l'aîné, conseiller du roy et nottaire à Bar, et Mº Boüillard, doyen et sindic des conseillers du roy, nottaire audit Bar, il serait procédé audit lieu de Bar, à la vente en destail des biens appartenant à l'hospital de Revigny; mais qu'à la requette des maire, sindic, ha-

à l'exception des terrains que n'avaient pu ou su découvrir MM. les officiers municipaux de la communauté de Revigny.

Quelques années plus tard, il fut question de réunir à l'hospice de Bar-le-Duc les terrains ayant appartenu à l'hôpital de Revigny, et qui n'avaient pas été vendus en 1791, ainsi que d'autres propriétés provenant d'émigrés, que la nation promettait d'accorder à la commune de Revigny, en indemnité de celles qui avaient été vendues, à la condition que ladite commune pourrait disposer, dans cet hospice, d'un certain nombre de lits destinés à recevoir ses indigents malades ou infirmes, et qu'elle aurait droit à la répartition des secours proportionnellement à la quantité des biens dont elle aurait pourvu cet établissement.

L'indemnité promise par la République ne fut pas accordée, mais le projet de réunion des biens qui n'avaient pas été vendus reçut son exécution, et l'hôpital de Barle-Duc en jouit encore aujourd'hui.

bitans et communauté dudit lieu, poursuitte et diligence de Sébastien Antoine Hannion, sindic, en date du 29 aoust, il fut signifié par huissier, le 31 aoust, à MM. du chapitre (en la personne et domicile de messire de Vassimont, chanoine et receveur du chap., où estant et parlant à sa servante), de cesser les affiches et publications, et de disposer en manière quelconque des biens de l'hôpital; les susdits habitans s'opposant formellement à ce que mesdits sieurs du chapitre fassent procéder à la vente desdits biens, et protestans de déduire leurs moyens d'opposition.

La vente des biens de l'hôpital n'eut pas lieu à l'époque annoncée.

•

## INVENTAIRE

### DU TRÉSOR

# DE L'ABBAYE DE PRUM

PAR M. AUG. DIGOT.

L'importance que l'on attache aujourd'hui aux inventaires contenant l'énumération, et quelquesois même la description succincte des vases sacrés, des châsses, des tapisseries et des autres objets de même nature qui appartenaient aux cathédrales et aux monastères, et la saveur avec laquelle sont accueillis les documents de ce genre, nous engagent à publier l'inventaire des reliques, des vases sacrés, des châsses, des évangéliaires, des tapis, etc., qui composaient le trésor de la riche abbaye de Prum, située dans le diocèse de Trèves. L'ancienneté de cet inventaire (il est de l'année 1003) lui donne un degré d'intérêt que n'ont pas beaucoup d'autres.

La pièce qu'on va lire n'est pas inédite; elle a été imprimée, il y a un siècle environ (1750), dans l'Historia trevirensis diplomatica et pragmatica, par Hontheim, évêque de Myriophite et suffragant de Trèves<sup>4</sup>; une partie de ce morceau avait même déjà été publiée dans les Annales trevirenses de Brower<sup>3</sup>; mais les deux ouvrages dont nous parlons, celui de Hontheim surtout, le seul qui reproduise intégralement l'inventaire de Prum, sont tellement rares en France, que la plupart des archéologues seraient dans l'impossibilité de consulter ce document précieux. Nous avons donc pensé qu'il aurait pour beaucoup de monde la valeur et le prix d'une pièce inédite<sup>5</sup>.

Nous avions d'abord jugé à propos de supprimer les passages qui contiennent exclusivement l'énumération des reliques; après y avoir réfléchi, nous avons cru qu'il valait mieux les conserver; il n'est pas sans intérêt de connaître quelles étaient en ce genre les richesses de quelques grands monastères<sup>4</sup>.

La quantité et le prix des ornements que possédait l'abbaye de Prum n'étonne pas, quand on sait qu'elle fut autrefois une des plus importantes de la province ecclésiastique de Trèves. Fondée en 765 par le roi Pépin et Bertrade, son épouse, dans la forêt des Ardennes, elle ne

- 1. Tome I, p. 848-350.
- 2. Deuxième édition, t. I, p. 414.
- 8. M. Digot entend parler du texte latin donné par ces auteurs; mais nous avons eru devoir nous borner à reproduire la traduction qu'il en a faite. Ce morceau est extrait du Bulletin monumental, t. XV. (Note du Bureau de la Société.)
- 4. On remarquera que plusieurs des reliques mentionnées dans l'inventaire étaient évidemment de fausses reliques; mais neus n'avons pas à en faire ici la distinction.

tarda pas à acquérir des biens considérables et à réunir un très-grand nombre de religieux. On rapporte qu'ils étaient au moins trois cents, et qu'on chantait l'office divin sans aucune interruption pendant le jour et la nuit. Pépin, fils de Charlemagne et d'Himiltrude, s'étant révolté contre son père, fut tondu et enfermé dans cette abbaye. Plus tard, l'empereur Lothaire, qui avait toujours beaucoup aimé le monastère de Prum, s'y retira et y mourut en 855. Ce fut à la libéralité de ce prince que l'abbaye dut une partie des richesses mobilières qu'elle possédait, et la première moitié de l'inventaire suivant reproduit la charte que Lothaire donna aux religieux à cette occasion. Enrichie par les générosités de plusieurs seigneurs, par celles des souverains, entre autres du roi Lothaire, qui lui concéda le droit de battre monnaie, l'abbaye de Prum était parvenue à un haut degré de prospérité et de splendeur, lorsqu'elle fut dévastée, en 892, par les Normands, qui massacrèrent plusieurs religieux. Elle ne tarda pas à réparer ses pertes, et l'inventaire que nous publions prouve qu'au commencement du xiº siècle, elle était encore une des plus riches abbayes du royaume de Lorraine. L'empereur Henri II de Bavière la visita en 1003; il éprouva une telle admiration à la vue des ouvrages d'orfévrerie dont l'église était ornée, qu'il demanda aux religieux de lui en remettre l'inventaire. Udon, quinzième abbé de Prum, fit aussitôt rédiger la pièce que nous allons reproduire, et c'est à ce caprice de Henri II que l'on doit de connaître le trésor de l'abbaye de Prum. Nous ne parlerons pas plus en détail de ce monastère, et nous nous contenterons d'ajouter qu'il jouit. au moyen âge, d'une grande renommée; que son école fut célèbre, et qu'il compta au nombre de ses religieux plusieurs hommes d'un haut mérite. Dans la seconde moitié du xvi siècle, le titre abbatial fut supprimé, les revenus furent unis à la crosse archiépiscopale de Trèves, et l'Electeur obtint une autorité absolue sur le spirituel et le temporel de l'abbaye. Le monastère de Prum disparut enfin au moment de l'invasion française; mais il laissa une petite ville qui s'était formée autour de lui, et qui suffit pour conserver le souvenir de l'heureuse influence exercée autrefois par cette grande fondation religieuse.

#### INVENTAIRE DU TRÉSOR DE L'ABBAYE DE PRUM.

L'an du Seigneur mil trois, la .....¹ année du règne du sérénissime et orfhodoxe roi Henri, par ses ordres, et sous l'abbatiat de Udon, on a fait le recensement du trésor du monastère de Prum, qui a été fondé autrefois par le roi Pépin, de sainte et glorieuse mémoire, en l'honneur de notre sauveur et seigneur Jésus-Christ, et de sa sainte mère Marie, et de saint Jean-Baptiste, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, du premier martyr Etienne, des saints martyrs Denys et Maurice, et des confesseurs Martin, Védast,² Germain et Benoît, de tous les saints, et dans lequel Pépin a déposé un morceau des sandales du Seigneur et des reliques des saints dont les noms précèdent.

Plus tard, son arrière petit-fils, Lothaire, empereur,

<sup>1.</sup> Le mot indiquant l'année du règne de Henri est omis dans le texte; mais, ce prince étant monté sur le trône en 1002, il est évident que l'inventaire de Prum a été rédigé pendant la première ou la seconde année du règne de Henri.

<sup>2.</sup> Saint Védast est plus connu sous le nom de saint Wast ou Vasst.

Auguste, animé d'une égale bienveillance pour ce monastère, l'a enrichi de nombreuses possessions et l'a décoré de plusieurs ornements.

Pour être plus explicite, je rapporterai ici les propres paroles de cet empereur; car, dans son diplôme, on lit, entre autres choses, au sujet du trésor de l'église, ce qui suit: Nous voulons que tous les fils de la sainte Eglise, présents et futurs, sachent que, pour le salut de notre âme et l'acquisition de la céleste patrie, nous avons offert à Dieu notre Seigneur, pour être employé au culte divin dans ce saint lieu, et servir perpétuellement à l'ornement de l'abbaye, un ouvrage que nous avons fait exécuter à nos frais, c'est-à-dire un évangéliaire sur lequel brillent l'ivoire, le cristal, l'or et les pierres précieuses.

Une bible avec des miniatures et de grandes lettres dorées au commencement des volumes, et des serrures et de petites chaînes de vermeil. Une petite châsse d'or appuyée sur quatre colonnes d'argent, avec l'autel sur lequel elle repose; une autre chasse de petites dimensions placée sur l'autel, et une petite couronne d'or. La châsse est ornée de plusieurs pièces de cristal et d'un grand nombre de pierreries très-précieuses, et on y a déposé, en présence de Tendgaud, métropolitain de Trèves, de Rugnandus, métropolitain d'Arles, et de tous les moines de l'abbaye, les reliques suivantes : du bois de la vraie croix, des fragments du sépulcre de Notre-Seigneur, des rochers du Calvaire, de la crèche de Béthléem, de la table de la Cène, de la pierre sur laquelle Jésus-Christ a prié au jardin des Olives; des morceaux du suaire du Seigneur, de l'éponge de la Passion et du vêtement de la Sainte-Vierge; une main et une partie d'un bras de saint Jacques, frère du Seigneur; la tête de saint Cosme; un

bras de saint Georges, martyr; un bras de saint Théodore, martyr, sans la main; un pied de saint Siméon, qui, dans le temple, a reçu dans ses bras le Seigneur enfant; un os de saint Zacharie, fils de Barachie; un os de saint Thomas, apôtre; un pied et un bras de sainte Anastasie, vierge; la tête de Sisinnius<sup>4</sup>, martyr; un pied de saint Jérôme, prêtre, et un bras de saint Etienne, premier martyr; des os des prophètes et des saints Innocents.

Un calice d'or décoré comme la croix, orné de pierres précieuses, avec une patène d'or; un ciboire<sup>2</sup> d'or avec des pierreries, et un chalumeau également en or avec des pierres précieuses; un offertoire<sup>5</sup> d'or semé de pierreries, avec une patène; une fontaine<sup>4</sup> d'or avec des

- 1. Hontheim a supposé qu'au lieu de Sisineii, il fallait lire S. Irenei; il s'est trompé; le martyrologe romain contient les noms d'un confesseur et de quatre martyrs appelés Sisinnius; il est certain qu'il est ici question d'un de ces derniers.
- 2. L'inventaire de Prum fait lire deux fois le mot cæborium pour ciborium, et il est évident que ce mot ne doit pas être traduit de la même manière dans les deux passages. Dans le premier passage, cæborium signifie un vase destiné à contenir le vin eucharistique. Nous ne connaissons pas d'exemple aussi ancien de l'emploi du mot ciborium pour désigner ce que nous appelons aujourd'hui un ciboire V. Ducange, v° Ciborium.

Au surplus, le texte donné par Brower est ici fort différent de celui que nous traduisons; on lit après : " in crucis modum compositum " les mots : " alium item gemmatum cum cochleari aureo gemmatoque "; ce qui veut dire : " un autre calice orné de pierreries, avec une cuillère d'or, décorée de même.

- 3. Le sens du mot offertorium est assez difficile à saisir; mais un autre passage de l'inventaire prouve que ce mot est synonyme de colatonium et représente un bassin destiné à recevoir les offrandes.
- 4. Fontem aureum. Nous ferons la même observation au sujet du mot Fons; la suite de l'inventaire démontre que ce terme désigne un vase contenant l'eau préparée pour les ablutions.

pierreries; un voile<sup>4</sup> rehaussé d'or et de perles; douze chasubles<sup>2</sup>.

Vers la même époque, Marcward, trésorier du monastère, muni d'une lettre impériale, alla trouver le souverain-pontife Sergius<sup>5</sup> et en obtint les corps précieux des martyrs Chrysantus et Daria, et des reliques de quarantesix autres martyrs, qu'il rapporta à Prum, avec le respect qui convenait à un homme pieux; il en laissa une partie dans cette abbaye et transporta le reste avec de grands honneurs dans le prieuré appelé Neu-Munster\*, qui dépend de Prum ; et aujourd'hui encore Jésus-Christ y exauce, par l'intercession de ces saints, et pour la gloire de son nom, ceux qui lui adressent leurs vœux. Il y a en outre dans ce monastère des reliques de plusieurs autres saints, savoir : d'André, apôtre ; quelques fragments des corps précieux des martyrs Himus et Félicien, Eusèbe et Pontianus, Gordien et Epimothée; de Marius, Marthe, Audifax et Abacuc; un grand nombre de reliques de Maurice et de ses compagnons; des reliques de Crépin et de Crépinien, d'Hippolyte, de Thiburce, de Thimothée, de Jean et de Paul, martyrs; de Laurent, de Christophe; des morceaux de la colonne à laquelle on attacha le Seigneur pendant la flagellation et de la couronne d'épines.

<sup>1.</sup> Nous avons lu ici fanonem, et ce mot signifie un voile; le même mot, écrit phanones, est pris plus bas pour synonyme de manipule, mais la copie reproduite dans les Annales trevirenses de Brower porte paronem. Au reste, Ducange (v° Paro) pense que cette expression peut rendre la même idée que le mot fano.

<sup>2.</sup> Ici se termine le diplôme de Lothaire; le reste de l'inventaire est de l'année 1003.

<sup>3.</sup> Il est question du pape Sergius II.

<sup>4.</sup> Le monastère d'Eissel, situé à peu de distance de l'abbaye de Prum, dont il dépendait.

Il y a aussi d'autres reliques de Corneille, de Calixte, de Marcellin et de Pierre, d'Abdon et de Sennes, de Pierre et de Hyacinthe, d'Agapet et de Sylvain, de Magnus et d'André et de leurs compagnons; des reliques de saint Lupianus, confesseur; deux dents de saint Goar; des reliques de Gall., Benoît, Sylvestre, Basile, Amanus, Ouen, Amand; une côte de sainte Marguerite, des reliques de l'évêque saint Remi; d'autres des vierges sainte Agathe, Cécile, Lucie, Barbe, Scholastique. Il y a aussi des vêtements qui ont appartenu aux confesseurs Paulin, Maximin, Willibrord, Rémacle, Hubert, Cunibert<sup>1</sup>, et à un grand nombre d'autres saints martyrs confesseurs et vierges, et que nous passons sous silence, tant parce que nous ignorons leurs noms que pour ne pas trop allonger cet inventaire.

L'église de Prum possède aussi un autel d'or consacré au Saint-Sauveur; quatre petites châsses, couvertes d'or et de pierreries, posées sur deux plus grandes châsses argentées; une couronne formée d'or et de pierres précieuses, suspendue au-dessus de l'autel<sup>2</sup>; autour de l'autel un ciborium orné d'or et d'argent, et autour du ciborium deux voiles<sup>5</sup> couverts d'argent; l'autel d'argent

- 1. Saint Paulin et saint Maximin sont deux des premiers métropolitains de Trèves; saint Willibrord est le premier évêque d'Utrecht; saint Rémacle était évêque de Maestricht; saint Hubert, évêque de Liége, et saint Cunibert, métropolitain de Cologne.
- 2. Nous n'avons pas rendu dans notre traduction les mots in modum julei, qui donnent un sens assez ridicule.
- 3. Nous avons traduit ostiola par voiles, et nous avons, en prenant ce parti, suivi l'opinion du savant abbé Lebeuf (v. extrait du livre de liturgia Romani Pontificis, imprimé à Rome en 1731, avec quelques observations; dans le Mercure de France, déc. 1737, t. II, page 2848); nous avouons cependant que cette explication n'est pas absolument certaine.

donné par l'empereur Lothaire, et quatre petites châsses d'or semées de pierreries. A sainte Marie<sup>4</sup>, une châsse d'or, onze tables d'argent<sup>3</sup> sur les autels, et huit petites châsses d'argent; vingt philactères<sup>3</sup> chargés d'or et de pierreries, dans lesquels sont enfermées des reliques; trois pyxides, une d'argent et deux en ivoire avec des reliques; six croix d'or; trois crucifix d'argent. Dans l'abside, autour de l'autel, deux...... argentées<sup>4</sup>.

Devant l'autel est suspendue une roue<sup>8</sup> formée de clochettes.

Quatre évangéliaires, y compris celui que nous a donné l'empereur Lothaire; l'un d'entre eux est écrit en lettres d'or et couvert d'or; et un autre qui sert tous les jours est couvert d'argent.

Quatre pupitres<sup>6</sup> pour placer les évangéliaires; deux

- 1. Ad sanctam Mariam, ces mots désignent soit une chapelle de l'église abbatiale, soit l'église collégiale de Sainte-Marie, fondée par les religieux de Prum, et située près du monastère.
- 2. Tabulæ argenteæ; ces expressions signifient des feuilles d'argent sur lesquelles étaient représentés soit au trait, soit au repoussé, différents sujets religieux.
- 3. Le mot phylactère, qui peut recevoir plusieurs sens divers, est employé ici comme synonyme de coffret.
- 4. Nous n'avons pu traduire les derniers mots de cette phrase; si, au lieu de parietis, nous lisions parietes, nous interprèterions ainsi ce passage: dans l'abside, autour de l'autel, les deux murailles sont couvertes de lames d'argent.
- 5. Nota, c'est-à-dire une couronne à peu près semblable à celles qui sont mentionnées dans d'autres passages de l'inventaire.
- 6. Nous avons traduit tabulæ par pupitre; mais c'est en tremblant que nous avons hasardé cette interprétation; nous n'en voyons, au reste, pas de meilleure. On lit dans le Glossaire de Ducange (v° Tabulæ ad evangelia) un passage d'Udarilric (Lib. 1. Consuetudo Cluniac., cap. 12°, de cæna Domini), duquel il résulterait que les mots

couverts d'or et de pierreries; un autre tout entier en argent. Un missel orné d'or et de pierreries; un lectionnaire décoré de la même manière; un antiphonaire avec des couvertures d'ivoire; un tropaire également avec des couvertures en ivoire. Un pupitre que nous appelons analogium, en argent, orné d'arcatures; au-dessus on voit un aigle doré, perché sur un globe d'argent; à ce pupitre sont suspendues des machines composées de quatre parties, brillant d'or et d'argent et qui se nomment dans la langue française panthères.

Sept couronnes d'argent et treize petites couronnes argentées suspendues dans les chapelles; deux des couronnes d'argent sont dorées; entre elles est suspendu un vase de cristal. Devant l'autel du Saint-Sauveur, il y a sept lampes; devant l'autel donné par l'empereur, il y a deux vases d'or et d'argent.

Quatre calices d'or, y compris celui dont notre seigneur Lothaire nous a fait présent, avec autant de patènes et deux chalumeaux. Trois calices d'argent, sans compter ceux qui servent journellement au sacrifice.

Tabulæ ad evangelia signifient les lames d'argent qui servent de couvertures au livre des évangiles; mais il nous semble que cette interprétation ne peut être admise ici.

- 1. Nous avons traduit comme si le texte eût contenu le mot alternum; altare doit être une faute de copiste ou de typographie.
- 2. Croparium est une locution vicieuse pour troparium. Le troparium était un livre de chœur qui contenait les tropes.
- 3. Nous ne garantissons pas l'exactitude de la traduction du mot arcubus.
- 4. Cette mention de la langue française (gallica lingua) est assez curieuse.
- 5. Nous ignorons ce qu'il faut entendre par le mot panthères; toutes les recherches que nous avons faites à cet égard ne nous ont procuré aucun renseignement qui nous satisfasse.

Treize chandeliers d'argent, et un grand chandelier en ouvrage de fonte avec des figures de lions. Trois bassins pour recevoir les offrandes<sup>4</sup>; un en or et semé de pierreries, que nous avons dit avoir été donné par l'empereur Lothaire; deux autres: l'un couvert d'or et d'argent, le troisième d'argent, pour l'usage quotidien.

Deux aubes, que l'on nomme aussi éphod; vingt manipules que nous appelons fanons; douze sont ornés d'or, six d'argent, sans compter ceux dont on se sert tous les jours.

Six ampoules<sup>2</sup> avec trois patènes; trois de ces ampoules, y compris celle que nous avons rappelée plus haut, sont en or et semées de pierreries, et les trois autres en argent.

Trois bassins: l'un d'or, avec un vase contenant de l'eau pour les ablutions, donné par l'empereur Lothaire; un autre niellé, mais sans vase; le troisième argenté, avec un vase pour les ablutions, servant tous les jours.

Quatre encensoirs: deux en or, un en argent et un en cuivre. Deux navettes, une en ivoire, l'autre en argent.

Quarante-trois tapisseries suspendues aux murailles. Sur l'autel du Saint-Sauveur, cinq tapisseries rehaussées d'or, et une servant tous les jours. Sur l'autel donné par l'empereur, trois tapisseries également rehaussées d'or, et onze autres sur les différents autels.

- i. Colatoria. Nous avons suivi le sentiment de Hontheim dans notre traduction; Ducange et ses continuateurs n'ont pas indiqué toutes les acceptions de ce mot.
- 2. Les ampulla de l'inventaire de Prum étaient ce que nous appelons aujourd'hui les burettes.
- 3. Les navettes sont, comme on le sait, les boîtes dans lesquelles on enferme l'encens.

Sept tapis en laine destinés à être placés sur les autels pendant le caréme, un autre en soie pour l'autel du Saint-Sauveur; un autre, partie en soie, partie en plumes, pour l'autel dont l'empereur nous a fait présent; dix pour les dossiers des stalles; deux coussins en soie pour les siéges et quatre autres pour placer sous les évangéliaires.

Lisez les noms des saints de manière à obtenir par leurs prières la vie éternelle.

L'année de l'Incarnation, huit cent cinquante-deux. dans l'indiction xve, l'empereur Lothaire, la 33e année de son règne comme roi d'Italie, et la 13° comme empereur des Francs, arrivant dans le monastère de Prum, qui a été fondé en l'honneur de notre seigneur et sauveur Jésus-Christ, et de sa Mère, et de notre seigneur le bienheureux Jean-Baptiste, son précurseur, et des très-saints apôtres Pierre et Paul et des autres apôtres, et du premier martyr Etienne et de tous les saints martyrs, et des vénérables confesseurs Martin et Benoît, et de tous les saints ; l'empereur Lothaire a offert les objets décrits cidessus au Saint-Sauveur et à tous les saints prérappelés, dévotement et pour le salut de son âme, et celui de son épouse défunte et de tous ses prédécesseurs, et pour la paix de l'Empire. Lothaire est mort l'an du Seigneur huit cent cinquante-cinq.

#### NOTICE

SUR

## L'EGLISE DE CHAMP-LE-DUC

DÉPARTEMENT DES VOSGES,

PAR M. AUG. DIGOT.

La Lorraine, malgré la richesse et l'industrie de ses habitants, est peut-être, de toutes les provinces de France, celle qui a conservé le plus petit nombre de monuments historiques. Elle fut autrefois couverte d'églises romanes et ogivales; mais les calamités de toute nature qui pesèrent sur elle au xvii° siècle, ont amené la destruction de la plupart de ces admirables édifices. On sait que, sous le règne du malheureux Charles IV, la Lorraine fut envahie et ravagée par les Français et les Suédois; à cette époque désastreuse, beaucoup d'églises furent pillées, brûlées, démolies ou transformées en forteresses par les bandes qui parcouraient le pays; d'autres périrent par suite du défaut d'entretien, et quand Léopold vint, après le traité de Riswich, prendre possession des

Etats qu'avaient gouvernés ses ancêtres, et ramener dans notre province la paix et l'abondance, on fut obligé de reconstruire totalement ou partiellement une foule d'églises rurales qui tombaient en ruine. Le mauvais goût du xviii° siècle contribua encore notablement à diminuer le nombre des édifices élevés pendant le moyen âge. Aujourd'hui, il n'est pas aisé de rencontrer dans nos campagnes une église entière dont la construction remonte à cette époque. La plupart de celles qui ont échappé à tant de causes de destruction ne sont plus intactes, et presque toujours, un portail, une nef, une abside de formes modernes viennent malheureusement et disgracieusement s'accoler à la partie ancienne qui a survécu.

Cependant plusieurs monuments curieux ont échappé tout entiers au sort qui les menaçait, et, parmi ceux qui ne sont plus intacts, il en est qui méritent de fixer l'attention des artistes, des archéologues et des historiens. Notre province a conservé, grâce à la bonne qualité des matériaux, quelques édifices des xi° et xii° siècles, qui suffisent, nous le croyons du moins, pour déterminer quels furent, en Lorraine, les caractères du roman secondaire et du style de transition.

Ces observations seront neuves jusqu'à un certain point, car les études archéologiques ont commencé fort tard dans cette province. Le nombre des hommes qui s'y livrent est encore extrêmement restreint, et il est résulté de cette lenteur à s'instruire, des actes de vandalisme que tout le monde déplore aujourd'hui.

En première ligne des plus anciens édifices que possède notre pays, nous placerons l'église de Champ-le-Duc, qui nous paraît avoir été élevée dans la première moitié ou au plus tard vers le milieu du x1º siècle. Sì l'archéologie était moins avancée de nos jours, on serait même tenté d'assigner à cette église une date plus reculée ; car une tradition, qui se conserve encore dans les Vosges, en attribue la construetion à Charlemagne et la fait, par conséquent, remonter à la fin du viiie siècle ou au commencement du ixe siècle. Cette erreur, évidente pour toute personne un peu familiarisée avec les études archéologiques, doit être attribuée à une circonstance rapportée par Eginhard, par l'auteur des Annales metenses, et par un autre chroniqueur de la même époque. Il résulte d'un récit de ces trois annalistes, récit que nous rapporterons tout à l'heure, que les Carlovingiens possédaient à Champ une villa dans laquelle ils se rendaient quelquefois pour se livrer aux délassements de la pêche et de la chasse. Champ est, en effet, situé à l'entrée des grandes vallées et des profondes forêts des Vosges, à proximité de la Vologne et de plusieurs autres cours d'eau; en un mot, il est admirablement placé pour faire une station de chasse digne d'un souverain.

Maintenant, il ne reste plus rien de la villa carlovingienne; on montre seulement aux étrangers, au-dessus des fondations d'une maison, un vieux pan de mur, qui peut bien avoir deux mètres d'épaisseur, et que l'on suppose gratuitement avoir appartenu à la maison de Charlemagne.

On a voulu voir aussi dans le nom même de Champ, en latin *Campus*, une preuve de la grande antiquité de ce village, et on a prétendu que cette dénomination lui a été donnée parce que Charlemagne y avait convoqué un champ de mai ou un champ de mars. Hâtons-nous de dire que rien dans l'histoire ne vient appuyer cette assertion, et que le nom de Champ, soit seul, soit réuni à d'au-

tres mots, se rencontre fréquemment en Lorraine. Nous citerons seulement, pour en donner la preuve, les villages ou hameaux de Champenoux (Campus spinosus), de Champdray (Campus directus), de Champigneules (Campaniolæ), de Champ-du-Pain, de Champ-des-Brayes, de Champ-à-Nabor, enfin un village et un hameau appelés tous deux Champ, situés dans les Vosges, et distincts de celui qui nous occupe<sup>4</sup>.

Malgré la fausseté de cette étymologie, on ne peut nier que le village de Champ-le-Duc ne soit un des plus anciens de notre province. Les séjours qu'y firent plusieurs princes de la famille de Charlemagne y attirèrent de bonne heure un certain nombre d'habitants. Nous avons dit que Charlemagne lui-même s'y rendait quelquefois. Eginhard, l'auteur des Annales metenses et le rédacteur de la chronique intitulée Annales rerum francicarum quæ a Pipino et Carolo magno gestæ sunt, rapportent que, vers le mois de juillet 805, l'empereur se rendit d'Aix-la-Chapelle à Thionville, de Thionville à Metz et de Metz à Champ, pour chasser dans les Vosges. Ils ajoutent que, pendant son séjour dans cette villa, son fils Charles revint victorieux d'une expédition contre les Slaves de Bohême; qu'à son entrée sur le territoire de l'Empire, il apprit que Charlemagne se trouvait à Champ, et qu'il se rendit dans cette localité pour annoncer lui-même à son père l'heureux succès de son expédition. L'annaliste messin ajoute que l'empereur le reçut avec une grande joie. cum gaudio suscepit2.

<sup>1.</sup> V. Durival, description de la Lorraine et du Barrois, t. III, pages 73-75; Calmet, Notice de la Lorraine, t. I, col. xxxiij, et, t. II, col. xxij et xxiij.

<sup>2.</sup> Nous nous bornons à reproduire le récit d'Eginhard ; celui des deux autres chroniqueurs est à peu près identique.

L'importance de Champ augmenta encore dans les siècles qui suivirent, et son église devint le centre d'une paroisse très-considérable, de laquelle dépendaient les villages ou hameaux de Laveline, Prey, Fiménil, Beauménil, Fays, Laval, Belmont, Domfaing, Malien, La Chapelle, Tiriville, Neune, Biffontaine, Saint-Jacques-du-Statt, Vienville, Granges, Frambeménil, Evelines, Leroux, etc., et enfin la ville de Bruyères, dont la cure ne fut érigée que le 15 juillet 1612.

L'étendue et l'importance de cette paroisse expliquent comment on a pu construire dans une localité éloignée des grands centres de population un édifice aussi remarquable que celui dont on va lire la description.

Cette église n'est malheureusement plus entière; vers l'année 1720, époque où elle avait pour curé le savant Sommier, qui fut plus tard archevêque de Césarée et grand prévôt de l'insigne collégiale de Saint-Dié, on en reconstruisit le portail et les trois nefs, à l'exception ce-

Le passage de la chronique intitulé: Annales rerum francicarum, etc., se trouve dans le même volume, p. 43 et celui des Annales metenses dans le t. III, p. 291 et 292.

u... Eodem anno (805) misit exercitum suum cum filio suo Karolo
n in terram Sclavorum qui Behemanni vocantur, qui omnem illorum
n patriam depopulatus, Ducem eorum nomine Lechonem occidit;
n et inde regressus in Vogesum sylvam, ad patrem, venit in loco qui
n dicitur Camp. Nam Imperator julio mense de Aquisgrani profectus,
n per Theodonis villam atque Metis transiens, Vosegum petiit, ibique
n venationi vacans, post reversionem exercitus ad Rumerici castra
n profectus, ibique aliquantum temporis moratus, ad hyemandum in
n Theodonis villa palatio suo consedit n. V. Eginardi annales de
gestis Caroli mayni imperatoris, dans la collection de Duchesne,
intitulée: Historiæ Francorum scriptores, t. II, p. 252 et 253.

<sup>1.</sup> Pouillé ecclésiastique et civil du diocèse de Toul, par le P. Benedit Picart, t. II, p. 158-162.

pendant des piliers et des arcades appuyées sur ces piliers.

L'église de Champ est orientée suivant les traditions catholiques. On y pénètre aujourd'hui en traversant une sorte de portique ayant 9 mètres environ de largeur et 4 mètres 20 centimètres de hauteur. Ce pronaos appartient aux nouvelles constructions; mais, selon toutes les apparences, il a été élevé sur les fondations d'un ancien vestibule. On entre dans la nef actuelle par une seule porte qui n'a rien de remarquable, et on découvre immédiatement la disposition et l'ordonnance intérieure de l'église. Elle se compose d'une nef principale accostée de deux nefs plus petites, d'un transept et de trois absides : elle a par conséquent la forme d'une croix latine.

Les trois ness, d'une longueur de 17 mètres, n'offrent plus d'autres vestiges d'antiquité que quatre gros piliers carrés, quatre piliers monocylindriques et les arcades qui viennent retomber sur ces piliers et séparent la nef principale des deux petites nefs. Les arcades dont nous venons de parler sont au nombre de trois seulement de chaque côté. La plus rapprochée de l'entrée s'appuie sur un pilastre qui fait saillie dans le mur occidental et sur le premier pilier carré; la seconde repose sur ce pilier et sur le suivant ; la troisième, enfin, sur le second pilier et sur un pilastre, engagé dans un des massifs soutenant la voûte du transept et la tour qui la surmonte, et que nous décrirons tout à l'heure. Mais ces grandes arcades sont elles-mêmes subdivisées en deux arcades plus petites, qui s'appuient sur les piliers carrés et sur les piliers monocylindriques que nous venons de mentionner. Cette disposition semble avoir été assez fréquemment observée en Lorraine pendant le xie siècle, et on la remarque dans

l'un des côtés de l'église collégiale (aujourd'hui cathédrale) de Saint-Dié, dont la nef a été, comme l'église de Champ, construite vers le milieu de ce siècle; là on voit aussi de grands cintres embrassant des cintres plus petits.

Toutes ces arcades, comme, en général, les anciennes ouvertures de l'église, sont en plein-cintre; elles n'ont aucun ornement, ni aucune moulure; seulement, les grandes forment une saillie assez prononcée au-dessus des petites. Nous devons encore faire observer que la grande arcade voisine de la porte d'entrée n'est pas subdivisée; l'espace que les deux petits cintres auraient occupé est envahi aujourd'hui par le buffet d'orgues; mais nous pensons que, pour établir ce dernier, on a élevé de chaque côté de l'église un pilier monocylindrique et les arcades qu'il soutenait. Au-dessus des grands cintres règne un filet en pierre assez saillant; la disposition de cette partie de l'église nous porte à croire que les trois ness n'ont pas été voûtées et qu'elles n'ont jamais eu qu'un plafond plus ou moins orné, comme la plupart des églises construites à cette époque<sup>4</sup>.

La hauteur de la nef principale est de 7 mètres 50 centimètres. Nous passerons sous silence les nefs latérales, qui n'offrent absolument rien de curieux. Elles sont éclairées par des fenêtres modernes d'assez mauvais goût.

Les quatre gros piliers qui soutiennent les grandes arcades sont lourds et massifs. Leur couronnement, car elles n'ont pas de chapiteau, est formé d'un tailloir peu élevé, d'un quart de dond, d'une scotie et d'un tore.

<sup>1.</sup> On voit dans le mur, de chaque côté de la nef principale, et audessus du filet dont nous venons de parler, trois ou quatre modillons ou consoles en pierre, qui semblent avoir aidé à supporter l'ancien plafond.

Les quatre piliers monocylindriques ne se ressemblent pas; les deux plus rapprochés de la porte ont des fûts parfaitement unis, et ces fûts sont surmontés d'un chapiteau en forme de cube, arrondi par le bas et terminé à cet endroit par un gros tore. Les tailloirs, fort élevés, sont ornés de plusieurs moulures entièrement pareilles à celles qui surmontent les piliers carrés.

Les deux piliers monocylindriques, voisins du transept, ne sont pas semblables à ceux que nous venons de décrire. Celui qui est placé du côté de l'évangile porte un chapiteau godronné et les facettes de la corbeille se prolongent sur le gros tore qui la termine et sur le fût du pilier jusqu'à la base. L'autre pilier et son chapiteau diffèrent beaucoup de ceux que nous venons de mentionner; mais une description n'en donnerait qu'une idée fort imparfaite. Les bases sont formées d'un simple chanfrein.

Le transept a 22 mètres 50 centimètres du nord au sud; il est divisé en trois travées, dont la principale se trouve entre la nef et l'abside. Ces travées sont voûtées en arête, et celle du milieu, qui a 12 mètres environ de hauteur, est soutenue par des arcs doubleaux formés d'énormes boudins. Les retombées de cette dernière voûte s'appuient sur quatre gros massifs en maçonnerie, ornés de pilastres, de corniches et de colonnes engagées. Ces colonnes sont au nombre de quatre seulement et placées les unes vis-à-vis des autres, deux vers la nef, et deux vers l'abside. Elles ont beaucoup d'analogie avec les piliers monocylindriques de la nef; leurs chapiteaux sont analogues aux chapiteaux en forme de cube arrondi par le bas, que nous venons de décrire et que l'on retrouve fréquemment, dans les églises de cette époque, sur les bords du Rhin et même en Lorraine, notamment

dans la chapelle castrale de Mousson, l'église de Blénodlès-Pont-à-Mousson, celle du prieuré de Flavigny et le vestibule placé sous la tour de l'ancienne église abbatiale de Saint-Mihiel. Mais les tailloirs de ces chapiteaux sont tous différents de ceux que nous avons décrits. Ils sont façonnés en biseau et couverts d'ornements. Tantôt, ainsi qu'on peut le remarquer en jetant les yeux sur les dessins joints à ce mémoire, ce sont des espèces d'échiquiers formés par des filets saillants qui se coupent en fasce, en pal, en barre et bande; tantôt ce sont des palmes ou d'autres ornements empruntés au règne végétal et tous d'un fort bel effet, mais malheureusement empâtés par les nombreuses couches de badigeon qui recouvrent l'intérieur de l'église.

Ces tailloirs servent de couronnement à des espèces de pilastres accolés aux massifs qui soutiennent la voûte; ils se prolongent, en forme de corniche, sur les murailles du transept et des trois absides, dans une grande partie de leur étendue.

Les bases des colonnes engagées sont formées de trois gros tores d'une égale épaisseur, mais de diamètres inégaux, qui reposent sur un socle droit, auquel les tores se rattachent par des pattes de forme géométrique et anguleuse. Les massifs de maçonnerie et les pilastres ont un socle droit surmonté d'un chanfrein.

Trois des chapiteaux surmontant les colonnes engagées sont entièrement nus; mais le quatrième, celui qui termine la colonne placée du côté du sud-est, présente un bas-relief qui demande une mention particulière. La face du chapiteau qui regarde l'abside offre un cercle dont le contour est tracé par un tore peu saillant. Au milieu du cercle se trouvent deux personnages à cheval allant l'un

au-devant de l'autre et se tendant les bras. (V. la fig. 1.) Celui qui se trouve à la gauche du spectateur tient à la main un objet qu'il est difficile de déterminer, et qui peut être une palme ou une branche d'arbre. D'après une tradition, dont nous ignorons l'origine, le sculpteur aurait voulu figurer sur ce chapiteau l'entrevue de Charlemagne et de son fils Charles, au moment où ce dernier, de retour de sa glorieuse expédition contre les Slaves de Bohême, vint rejoindre son père dans la villa de Champ. Le rédacteur des Annales metenses dit que l'empereur reçut son fils avec beaucoup de joie : cum gaudio suscepit. Ce sentiment semble assez bien rendu sur le basrelief en question, malgré l'extrême grossièreté du travail. Dans cette hypothèse, l'espèce de rameau qu'un des deux personnages porte à la main, aurait été placé là pour faire connaître le fils de l'empereur, et pour indiquer qu'il revenait victorieux de son expédition. Au surplus, nous ne nous rendons pas garant de l'exactitude de cette explication; nous savons combien les sculptures historiques sont rares dans les églises du moyen âge, et nous n'ignorons pas à quelles conséquences absurdes on est arrivé en voulant interpréter historiquement les basreliefs et les différentes représentations figurées qui ornent les édifices des périodes romane et ogivale.

Le cercle dans lequel est enfermé le bas-relief que nous venons de décrire, repose sur le dos d'un animal bizarre, qui paraît être une espèce de cheval. La face du chapiteau regardant la nef principale présente un autre cercle, ou plutôt un demi-cercle, au milieu duquel on voit un personnage debout, et tellement couvert de badigeon, qu'il est impossible de deviner ce que le sculpteur a voulu représenter. Près des chapiteaux qui surmontent

les quatre colonnes engagées du transept, se trouvent des portions de chapiteaux qui font saillie hors des massifs de maçonnerie, et sur lesquels viennent s'appuyer les arcs-doubleaux de la travée centrale. Celui de ces demichapiteaux qui est à l'entrée de l'abside du côté de l'épitre, présente une tête humaine sculptée, ou, pour mieux dire, ébauchée et d'un travail grossier.

Le transept n'est éclairé que par deux fenètres ouvertes à deux de ses extrémités. Ces fenètres sont ébrasées à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur, et de fort petites dimensions.

Pour arriver des ness latérales dans le transept, et pour pénétrer de celui-ci dans les petites absides, il faut passer sous des arcades à plein-cintre, très-basses, et qui n'ont rien de remarquable. Les petites absides sont voûtées et terminées par une muraille droite : leur forme est, par conséquent, quadrilatérale. Au fond de chacune d'elles se trouve une fenètre qui ne présente plus aucune trace d'antiquité. On voit dans ces absides deux portes très-étroites, par lesquelles on parvenait aux escaliers conduisant sur les combles et au sommet de la tour; une de ces portes a été murée, et l'escalier voisin démoli, si nos souvenirs ne nous trompent pas.

L'abside principale, dans laquelle on n'arrive maintenant qu'après avoir gravi plusieurs degrés<sup>1</sup>, se divise en deux parties bien distinctes. La première, qui forme, à proprement parler, le chœur de l'église, n'a qu'une seule travée éclairée par deux fenêtres, qui ont été refaites et agrandies pendant le siècle dernier. La seconde abside

<sup>1.</sup> Il faut également monter quelques degrés pour pénétrer dans les petites absides.

proprement dite est voûtée en cul-de-four. La longueur totale des deux parties est de 9 mètres. La hauteur est la même que celle du transept; mais la portion arrondie du fond de l'abside a 55 centimètres de moins.

A l'extrémité orientale de l'église s'ouvrent trois petites fenétres romanes fortement ébrasées à l'intérieur. Leurs pieds-droits sont accompagnés de colonnettes engagées. Les bases de ces colonnettes se composent d'un carré séparé par deux tores et s'appuient sur une espèce de chanfrein; les chapiteaux cubi-coniques sont dépourvus de tailloirs et ne soutiennent pas d'archivoltes.

Telles sont les observations que nous a fournies l'examen intérieur de l'église de Champ; elles ont suffi pour nous engager à fixer le milieu du xi° siècle comme date de la construction de cet édifice. L'examen de son extérieur ne pourra que nous confirmer dans cette opinion.

Nef. — Elle ne présente plus au dehors aucun vestige d'antiquité.

Transept méridional. — La petite fenètre dont nous avons parlé est accostée de deux pilastres à facettes, ou, pour parler plus exactement, de deux colonnes engagées qui reposent sur une plinthe assez haute et terminée par un chanfrein. Les chapiteaux de ces colonnes sont couverts d'ornements empruntés au règne végétal, et ne soutiennent rien. Leurs bases sont assez curieuses; elles sont formées d'une sorte de chanfrein, de deux quarts de rond et d'un autre chanfrein, rattachés par des pattes à un socle droit. Enfin, les angles du transept sont soutenus par deux contreforts très-massifs, mais peu saillants, surmontés d'un larmier qui règne sur toute l'étendue de la façade et sert à éloigner les eaux pluviales.

Transept septentrional. — Il n'est pas entièrement semblable à l'autre. Les deux pilastres sont semi-cylindriques au lieu d'être anguleux; leurs chapiteaux en forme de cube arrondi par le bas, comme la plupart de ceux de l'église; leurs bases composées de deux quarts de rond, d'un chanfrein, d'une espèce de doucine et d'un second chanfrein, rattachés par des pattes triangulaires à un socle droit, divisé en deux étages, dont le second est en retraite sur le premier; enfin, ces pilastres s'élèvent jusqu'au sommet de la muraille et soutiennent, ainsi que les deux contreforts des angles, une espèce de bandeau, qui sert de corniche, et sous lequel se trouvent aussi des modillons fort simples.

Petites absides. — Elles n'ont au dehors rien qui mérite d'être remarqué. Leurs angles sont soutenus aujour-d'hui par d'énormes contreforts, élevés, il y a déjà plus d'un siècle, pour empêcher l'écartement des voûtes.

L'abside principale, ou, pour mieux dire, la portion arrondie de cette abside, présente à l'extérieur une ornementation fort curieuse; malheureusement elle est en partie masquée par une sacristie de construction moderne et de l'effet le plus disgracieux. L'ornementation se compose de deux étages établis l'un sur l'autre. Immédiatement au-dessus du sol règne un soubassement en saillie terminé par un chanfrein; ce soubassement soutient six colonnes engagées, à bases fort simples, mais dont les chapiteaux, surmontés d'énormes tailloirs, sont couverts de différents ornements, de palmes, de galons, etc. Sur ces colonnes reposent les bases de six autres colonnes torses, dont les chapiteaux ont la forme de cubes arrondis par le bas. Enfin, immédiatement au-dessus se trouve une corniche formée d'un simple filet saillant et

appuyée sur des modillons. (Voyez figure 2.) Les trois petites fenètres que nous avons décrites un peu plus haut sont percées dans les espaces vides qui séparent les colonnes; elles n'ont, à l'extrémité, d'autre ornement qu'un gros boudin qui suit leurs contours. Dans la partie de l'abside qui regarde le sud-est, au-dessous d'une de ces fenètres, on remarque une ouverture qui a la forme d'un quatre-feuilles encadré dans un cercle; cette ouverture répond dans l'intérieur de l'église à une arcature ogivale, qui présente, ainsi que le quatre-feuilles, tous les caractères du xvº siècle, et qui sert d'entrée à une espèce d'armoire, dans laquelle on plaçait soit le Saint-Sacrement, comme le supposent quelques personnes, soit une lanterne destinée à éclairer le cimetière. Des ouvertures semblables à celle-ci se voient dans une foule d'églises en Lorraine, et l'absence absolue, aujourd'hui bien constatée, de ces fanaux de cimetière, encore assez communs dans l'ouest de la France, a fait penser, non sans raison, qu'elles avaient une destination analogue.

L'arcature que nous venons de mentionner est fermée au moyen d'une grille en fer d'un travail très-délicat, et formée uniquement des lettres composant la prière de l'Ave Maria. Ces lettres, qui sont de belles capitales gothiques, se trouvent réunies et liées l'une à l'autre, de manière à présenter une clôture suffisante sans cesser d'être assez lisibles.

Pour achever ce que nous avions à dire de l'extérieur de l'église, il ne nous reste plus qu'à parler de la tour, qui s'élève sur la travée centrale du transept. Cette tour, assez massive, est de forme carrée; chacune des faces a 7 mètres de largeur, et la hauteur totale depuis la voûte du transept est de 13 mètres. La toiture est formée d'une flèche en charpente, octogone, et de mauvais goût. A peu près vers le milieu de sa hauteur, la tour est ornée d'un larmier; plus haut encore se trouve un filet en pierre assez saillant, au-dessus duquel s'ouvre sur chaque face une baie romane fort large, atteignant presque le sommet du mur, et divisée en trois petites baies à plein-cintre, dont les retombées, portant des têtes humaines grimaçantes, s'appuient sur des colonnettes. Le cintre des grandes baies ne présente aucun ornement; mais, dans l'espèce de tympan qui surmonte les petites baies, on voit une ouverture de forme ronde. Un filet semblable à celui que nous avons signalé réunit à la hauteur des chapiteaux les fenètres des quatre faces.

L'appareil de toutes ces constructions, qui est parfaitement visible à l'extérieur, ne présente rien de particulier. La partie ancienne a été bâtie en blocs de grès rouge fort commun dans les Vosges. Ces blocs sont de dimensions très-inégales. Nous n'avons remarqué aucune brique, ni aucune trace des appareils romains que l'on retrouve dans quelques édifices plus anciens que l'église de Champ-le-Duc. Nous ne pouvons terminer notre notice sans dire un mot du bénitier et d'un font baptismal que l'on voit dans cette église. Le bénitier, de forme pédiculée, nous a paru fort ancien, mais il n'offre pas de sculptures; les contours et les saillies ont été tellement rongés par le temps, qu'il est impossible d'en donner maintenant une description satisfaisante.

Le font baptismal, au contraire, est admirablement conservé. Il passe dans le pays pour être aussi ancien que l'église, et on les fait remonter tous deux à Charlemagne; on sait ce qu'il faut penser de cette prétention relativement à l'édifice; elle est plus malheureuse encore à l'é-

gard du font baptismal: en effet, on ne peut lui assigner une date plus ancienne que le xy<sup>e</sup> siècle, et nous en donnerons tout à l'heure la preuve.

Ce font, dont la forme est octogone, appartient à la classe des fonts pédiculés<sup>4</sup>. Il se compose par conséquent d'un calice, d'un fût et d'un socle. (Voir figure 3e.) La surface supérieure du calice présente un réservoir hémisphérique assez considérable; mais, au bas de ce réservoir, on ne voit pas, comme dans la plupart des fonts très-anciens, un trou par lequel l'eau qui avait servi à l'administration du sacrement s'écoulait à travers la base, jusque dans les fondements de l'édifice. La partie inférieure du calice est ornée de plusieurs moulures ; ce sont d'abord deux quarts de rond de volume inégal, puis un caret, puis enfin un talon. Le pied ou pédicule est divisé vers la moitié de sa hauteur par une espèce de larmier, et ses faces sont couvertes de losanges. La base, séparée du pédicule par un chanfrein, est formée d'un talon reversé et présentant des losanges d'une scotie et d'un socle droit.

Quand on considère tout cet ensemble, le caractère et la disposition de ces moulures, il est impossible de ne pas assigner au font baptismal de Champ la date du xvº siècle; mais il est encore une autre preuve qui achève la démonstration. Nous avons dit que le font est octogone; la partie supérieure du calice offre par conséquent huit faces d'égales dimensions. Deux de ces faces n'ont reçu aucun ornement; sur une autre on voit une fleur à six pétales encadrée dans un cercle; la quatrième présente deux

<sup>1.</sup> Nous suivrons la nomenclature et classification proposée par M. de Caumont dans son cours d'antiquité, v1° partie.

draperies plissées, semblables à celles qu'on remarque sur les panneaux d'un grand nombre de portes sculptées au commencement du xv° siècle; et, chose plus significative encore, ces draperies sont surmontées de deux ogives en accolade; or, comme on ne trouve pas d'ogives de cette espèce avant le xv° siècle, on sera obligé de conclure avec nous que le font baptismal ne peut être antérieur à cette époque.

Une autre face représente Notre-Dame-de-Pitié, soutenant dans ses bras le corps inanimé de Jésus-Christ; dans un des angles se trouve un calice, et les trois autres angles renferment des fleurons analogues à ceux qui ornent les édifices du xv° siècle.

Les trois dernières faces du réservoir offrent des basreliefs, dont l'interprétation est assez difficile; cependant, après y avoir bien réfléchi, nous croyons pouvoir en donner l'explication suivante. L'un des bas-reliefs en question présente une tête imberbe, à chevelure courte, et coiffée d'une couronne qui a beaucoup d'analogie avec la couronne ducale. (Voir figure 5°.) Malgré cette faute de costume, nous pensons que le sculpteur a voulu figurer Charlemagne. Son intention deviendra évidente, si l'on considère le bas-relief voisin, sur lequel on voit un personnage à cheval avant une toque sur la tête, un sabre au côté et jouant de l'olifant. (Voir figure 6°.) Nous ne savons si notre conviction sera partagée, mais nous sommes persuadé que ce bas-relief représente Charlemagne se livrant à l'exercice de la chasse. La dernière face du font baptismal est couverte par un bas-relief que nous regardons encore comme historique. A la droite du spectateur, un homme, qui paraît déjà avancé en âge, est à genoux et les mains jointes. Plus à la droite, on voit une

fleur de lys d'assez grande dimension. A gauche se tient debout un individu imberbe, vêtu d'une aube qui tombe jusqu'à terre. Il est coiffé d'une mître et tient dans ses mains une longue draperie, ou plutôt un manteau qu'il a l'air de remettre au personnage agenouillé. (Voir fig. 6°.) Au risque de nous tromper encore, nous pensons qu'il faut voir ici le pape Léon III, présentant à Chârlemagne le manteau impérial, cérémonie qui eut lieu dans l'église du Vatican le jour de Noël, la dernière année du viiie siècle.

De tout ce qui précède, nous croyons devoir conclure : 1° que l'église de Champ, loin de remonter au commencement du x1° siècle, a été construite au commencement du x1°; 2° que cette église est néanmoins une des plus anciennes, peut-être même la plus ancienne que notre province ait conservée; 3° que le font baptismal n'a été exécuté que pendant le xv° siècle; 4° enfin, que le chapipiteau sur lequel on voit deux personnages à cheval, et trois des faces du font baptismal offrent, selon toutes les apparences, de véritables représentations historiques<sup>4</sup>.

<sup>1.</sup> On suppléera à l'insuffisance de notre mémoire au moyen des figures qui l'accompagnent, et qui sont des reproductions fidèles des dessins originaux exécutés, il y a environ vingt-cinq ans, par M. Hogard père, d'Epinal. Nous devons les copies de ces dessins à l'obligeance de M. Hogard fils, directeur des chemins vicinaux du département des Vosges. Les originaux accompagnent une notice historique, inédite sur l'église de Champ, composée en 1822 par M. Mougeot, médecin à Bruyères.



Lith. L. Christozhe, Nov. v



•. 



ľ

# LISTE

## DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.

### Burcau de la Société pour l'année 1865-1866.

Président, M. Heari Lepage.
Vice-Président, M. Alexandre Geny.
Secrétaire perpétuel, M. le baron Guerrier de Dumess.
Secrétaire annuel, M. Alexandre Melin.
Trésorier, Secrétaire honoraire, M. l'abbé Guillaume.
Bibliothécaire-Archiviste, M. Alexandre de Bonneval.
Secrétaires adjoints: MM. Lucien Wiener et Volfram.

Agent comptable de la Société: M. Puel, rue Saint-Dizier, 14.

#### Membres honoraires.

- A. Brun, ancien préset de la Meurthe.
- Buquet (le baron Alfred), maire de Nancy, député de la Meurthe an Corps législatif, président du Conseil général.
- Caumont (de), directeur de la Société française pour la conservation des monuments historiques.
- Faye, membre de l'Institut (Académie des Sciences), ancien recteur de l'Académie de Nancy.

Longlé (Albert), ancien préset de la Meurthe.

Lavigerie (Ms'), évêque de Nancy et de Toul.

Monet, ancien maire de Nancy.

Podevin, préset de la Meurthe.

Saint-Paul (de), ancien préset de la Meurthe.

#### membres titulaires".

La Ville de Mirecourt, représentée par son Maire.

Adam (Lucien), substitut à Nancy.

Alexandre de Bonneval, propriétaire.

Alnot (Louis), sous-conservateur du Musée de peinture de Nancy.

Ancelon, docteur en médecine à Dieuze.

André, entrepreneur.

André (Edouard), à Paris.

Apté, chef d'escadron, commissaire impérial près le conseil de guerre de Bordeaux.

Arnaud, pharmacien.

Arnould, vérificateur de l'enregistrement, à Nancy.

Aubry (Maurice), ancien représentant des Vosges, banquier à Paris.

Audiat, substitut du procureur général près la Cour impériale.

Autrecourt (D'), maire de Champey, membre du Conseil d'arrondissement.

Bailly, architecte à Blamont (Meurthe).

Balland (l'abbé), curé de Plombières (Vosges).

Ballan, à Epinal.

Balthasar (l'abbé), vicaire à Saint-Louis-en-l'Île, à Paris.

Beraban, avoué au tribunal.

Barbaut, ancien pharmacien.

Barbey, propriétaire.

Barbier (l'abbé), professeur d'éloquence sacrée au grand séminaire.

Barnage (l'abbé), professeur d'histoire au grand séminaire.

<sup>\*</sup> Les personnes dont le nom n'est suivi d'aucune indication de lieu, ont lour résidence à Nancy.

Barthélemy (Edouard de), auditeur au Conseil d'Etat, secrétaire du Conseil du Sceau des titres, à Paris.

Bastien, ancien notaire, membre du Conseil municipal.

Beau, avoué au tribunal.

Beaufort de Gellenoncourt (Amédée de), propriétaire.

Beaupré, conseiller honoraire à la Cour impériale, membre de l'A-cadémie de Stanislas.

Beaupré (Emile).

Bègue, commissaire central de police.

Benoist (Arthur), substitut du procureur impérial à St-Dié (Vesges).

Benoit, conseiller à la Cour impériale.

Benoit (Louis), maire de Berthelming, membre du Conseil d'arrondissement.

Benoît (Arthur), propriétaire à Berthelming.

Berbain (L.-S.), propriétaire à Charmes-sur-Moselle (Vosges).

Berlet (Edmond), avocat à la Cour impériale.

Bernage (Alphonse), propriétaire à Sauvigny.

Bernard, avocat à la Cour impériale, membre du Conseil municipal.

Bert, avoué à la Cour impériale.

Bertin (le docteur Eugène), professeur suppléant à l'Ecole de médecine.

Besoin, architecte diocésain, à Bayonne (Basses-Pyrénées).

Birglin (Ernest), architecte à Bar-le-Duc (Meuse).

Blancheur, notaire.

Boiselle, ancien vérificateur des poids et mesures.

Boiselle (l'abbé), sous-diacre au séminaire de Sens.

Boiteux (l'abbé), curé de Saizerais.

Boulangé, ingénieur en chef des ponts et chaussées à Arras (Pasde-Calais).

Bour (Edouard), greffier du tribunal civil.

Bourcier (le comte Ludovic de), à Bathelémont.

Bourgier (le comte Charles de), maire de Saint Médard.

Bourcier de Villers (le comte Charles), ancien député des Vosges au Corps législatif, à Paris.

Bourgon (Dieudonné), commis-greffier à la Cour impériale.

Bourgon (Jules), banquier.

Bourgon (Léonce), négociant.

Boursier (Henri), notaire.

Bouteillier (de), ancien officier d'artillerie, secrétaire perpétuel de la Société d'Histoire et d'Archéologie de la Moselle.

Bouvier (de), conseiller honoraire à la Cour impériale.

Bouzey de Champagne (le comte de), à Paris.

Bretagne, directeur des contributions directes.

Bretheau, conducteur des ponts et chaussées.

Breton (l'abbé Charles), à Haroué.

Bruneau (Albert).

Buffet (Aimé), ingénieur des ponts et chaussées, à Paris.

Butte (Alexis), propriétaire.

Carcy (de), ancien officier supérieur d'état-major.

Casse, professeur de dessin au lycée impérial.

Cauzier-Lahaye, négociant.

Caye, avoué au tribunal.

Chabert, membre de l'Académie de Metz.

Champagne (l'abbé), vicaire à Neuschâteau (Vosges).

Chanzy, ancien juge à Epinal.

Chappuy, chef d'escadron d'artillerie en retraite.

Charlot (l'abbé), chanoine honoraire.

Charlot, conseiller à la Cour impériale.

Charlot (Edouard), garde-général des forêts à Audun-le-Roman (Moselle).

Charlot (Alexandre), juge au tribunal de Remirement (Vosges).

Charmoy, entrepreneur.

Chartener (G.-G.), propriétaire à Metz.

Chatelain, architecte, conservateur des édifices diocésains, membre du Conseil municipal.

Chatelain, ancien négociant.

Cherisey (le marquis de), à Cherisey (Moselle).

Chevalier, avoué au tribunal de Toul.

Chrestien de Beauminy, avoué au tribunal.

Christophe, lithographe.

Circourt (le comte Arthur de), à Fontainebleau (Seine-et-Marne).

Collenot (Louis), maire d'Amance.

Collemot (Félix), avocat à la Cour impériale.

Collesson (Louis), ancien notaire, aux Salières, près Blamont.

Collin, imprimeur.

Colnot (l'abbé), curé de Fresse (Vosges).

Constantin (René), directeur de l'usine à gaz.

Costé, conseiller de préfecture.

Contal (Stanislas), avoué au tribunal.

Corrard des Essarts, architecte.

Cosserat, principal du collége de Saint-Amand-les-Eaux (Nord).

Cosson (Maurice), avocat à Lunéville.

Courcel (Valentin de), à Paris.

Cournault (Charles), propriétaire à Malzéville.

Courtois (Victor), étudiant en droit.

Crépin, notaire.

Oreton, professeur au collège de Pont-à-Mousson.

Ouny, architecte de la ville de Lunéville.

Daubrée, bijoutier.

Deblaye (l'abbé), à Lunéville.

Deblaye (l'abbé Alexandre), professeur au petit séminaire de Fénétrange.

Degoutin, conseiller à la Cour impériale de Nancy.

Delalle (Mgr.), évêque de Rodez, ancien vicaire-général de Nancy.

Demaidy (Oscar), avocat, à Charmes-sur-Moselle.

Demay, rentier.

Désazars, substitut du procureur impérial à Villefranche de Lauraguais (Haute-Garonne).

Descombes, architecte.

Didron aîné, directeur des Annales archéologiques, à Paris.

Dietz, banquier.

Dieudonné, propriétaire à Pompey.

Digot (Julien), étudiant en droit

Dorflinger (Alfred), négociant.

Dolard de Myon (le comte), propriétaire.

Dormagen (l'abbé), professeur de philosophie au grand Séminaire. Drouot (le vicomte A.), député de la Meurthe au Corps législatif, vice-président du Conseil général de la Meurthe.

Dufour (l'abbé), vicaire de la paroisse Saint-Epvre.

Dufresne, conseiller de préfecture, à Metz.

Dumont, juge au tribunal de Saint-Mihiel (Meuse).

Dupont de Romémont (Louis), propriétaire.

Duprat, professeur au collége de Lunéville.

Durand (Léon), receveur municipal à Remirement (Vosges).

Élic-Baille, président de la Chambre de Commerce, membre du Conseil municipal.

**Élie** (Edmond), juge au tribunal de commerce.

Espée (le baron Casimir de L'), ancien député, à Sandronviller.

Espée (le baron Marcien de L'), à Paris.

Espée (Henri de L'), au château de Froville.

Faucheux, professeur, à Paris.

Périet (Albert de), avocat à la Cour impériale.

Ferry-Schützenberger (Edouard), avocat à Saint-Dié (Vosges).

Fèvre, notaire.

Flamm, directeur de l'usine de Phlin.

Poblant (Maurice de), avocat, ancien représentant de la Meurthe.

Fontaine, architecte à Saint-Dié (Vosges).

Fourier de Bacourt (Xavier), propriétaire à Ligny (Meuse).

François, ancien notaire.

Fremotte, peintre-verrier à Neuschâteau (Vosges).

Gaignère (Eugène).

Gallet (l'abbé Charles), vicaire-général du diocèse de St-Dié (Vosges).

Gaspard (Émile), notaire à Mirecourt (Vosges).

Gaudé, instituteur à Vandeville (Meuse).

Gauvain (Charles de), propriétaire.

Geny (Alexandre), propriétaire, membre du Conseil municipal.

Georges (l'abbé), ancien curé de la Cathédrale de Toul.

Gigout (Léopold), architecte.

Godfroy, ancien médecin.

Golbery (Philippe de), ancien magistrat, à Saint-Dié (Vosges).

Gondrecourt (la comte René de), conseiller de préfecture à Amiens (Somme).

Gonneville (de), propriétaire.

Gouy (Jules), propriétaire à Renémont, commune de Jarville.

Gouy (Albert), ancien officier d'état-major.

Gracieux (Jules).

Grand'Eury (l'abbé), curé de Moyen.

Grandjacquot (l'abbé), curé de Sanzey.

Grandjean (le docteur), professeur à l'Ecole de médecine, membre du Conseil municipal.

Gravier (Auguste), professeur de physique au séminaire de Saint-Dié (Vosges).

Gridel (l'abbé), chanoine de la Cathédrale.

Grosjean (Émile), ancien capitaine d'artillerie de marine, à Spincourt (Meuse).

Guérin, ancien notaire.

Guérin (Raoul), étudiant en pharmacie.

Guerrier de Dumast (le baron), ancien sous-intendant militaire, membre de l'Académie de Stanislas, correspondant de l'Institut.

Guillaume (l'abbé), chanoine honoraire, aumônier de la Chapelle ducale de Lorraine.

Guinet fils, entrepreneur.

Guiot de Saint-Remy, juge-suppléant au tribunal.

Guyot (l'abbé), curé de Lay-Saint-Christophe.

Guyot (l'abbé), professeur de mathémathiques au petit séminaire de Pont-à-Mousson.

Haldat du Lys (Charles de), propriétaire.

Etamonville (le vicomte Louis d'), maire de Manonville, membre du Conseil d'arrondissement de Toul.

Harfort fils, vitrier.

Haussonville (le comte O. d'), ancien député, à Paris.

Hautoy (du), propriétaire à Amiens (Somme).

Esequet (Charles), employé de commerce à Vitry-le-François (Marne).

Henriot, agent-voyer en chef du département de la Meurthe.

Menriot, juge de paix à Bar-le-Duc (Meuse).

Monry, curé à Clércy.

Menry, professeur d'histoire au lycée impérial.

Minzelin, agent-général des écoles communales.

Hinzelin (Alphonse), rédacteur-gérant du journal l'Impartial.

Etoffer (l'abbé), de Phalsbourg, prêtre missionnaire, curé de Louisville (Ohio), Btats-Unis d'Amérique.

Huguet, ancien professeur à l'Ecote normale primaire de la Mourthe. Humbert, architecte.

Mumbert fils, architecte des Missions étrangères, à Canton (Chine).

Humbert (Lucien), architecte à Toul.

Muot (l'abbé), ancien curé de Charmes-sur-Moselle (Vosges).

Jacquot, principal du collége de Vic.

Jardot, ches d'escadron d'état-major en retraite, à Paris.

Jaxel, employé à la manufacture de glaces de Cirey (Meurthe).

Joly, architecte, bibliothécaire de la ville et conservateur du Musée de Lunéville.

Joly-Lahérard, juge de paix à Epinal (Vosges).

Journar, avocat à la Cour impériale, suppléant du juge de paix du 5° arrondissement, à Paris.

Jouve, professeur, à Paris.

Keller (Edmond), propriétaire à Lunéville.

Klein (l'abbé), curé de Bourgaltroff.

Elopstein (le baron Frentz de), à Ville-en-Woëvre (Meuse).

Kuhn (l'abbé Hermann), curé de Lixheim.

Lachasse, juge de paix à Charmes-sur-Moselle (Vosges).

Lacour (de), ancien maître des requêtes, à Vigneulles (Meuse).

Lacroix, professeur d'histoire à la Faculté des lettres, membre de l'Académie de Stanislas.

La Lance (Gustave de), propriétaire à Saint-Mihiel (Meuse).

La Lance (Albert de), ancien officier, à Saint-Mihiel (Meuse).

Zellemand (l'abbé), chanoine de la Cathédrale, ancien professeur de belles-lettres.

Lallement (Charles), propriétaire.

Lallement (Louis), avocat à la Cour impériale.

Lallement (François), propriétaire.

Eallement de Mont (Frédéric), capitaine d'artillerie, au château de Lupcourt (Meurthe). Lamasse, peintre à Lunéville.

Lambel (le comte Alexandre de), maire de Fléville.

Lambel (le vicomte Paul de), au château de Fléville.

Lamblin (l'abbé), vicaire-géaéral du diocèse de Beurges (Cher).

Landreville (le comte Edouard de), propriétaire.

Landreville (le comte Victor de), membre du Conseil général de la Meurthe.

Landrian (de), baron du Montet, propriétaire.

Langlard, agent d'assurances.

Lapaix (Constant), graveur.

Laprevote (Charles), propriétaire à Mirecourt (Vosges).

Larcher, propriétaire à Toul.

Laurent ainé (Jules), sculpteut.

Lazard-Lévy fils, négociant.

Leclero, procureur général à la Cour impériale de Nancy.

Ledain (l'abbé), prêtre habitué à Metz (Moselle).

Lepage (Amédée), imprimeur.

Lepage (Henri), archiviste de la Meurthe.

Lévy-Bing, banquier.

Levylier (Edmond), banquier.

Lezay-Marnezia (le marquis E. de), propriétaire.

Lhulière, entrepreneur.

Limon, receveur de l'asile de Maréville.

Linas (le chevalier de), à Arras (Pas-de-Calais).

Lion (Edouard), substitut du procureur général, à Grenoble (Isère).

Lorrain (Charles), bibliothécaire adjoint à Metz.

Lorrain (l'abbé), chanoine honoraire, directeur du pensionnat Saînt-Léopold.

Madelin (Jules), ancien juge au tribunal de commerce.

Magnien, ancien pharmacien, maire d'Heillecourt.

Magot, avocat à la Cour impériale.

Malortie (comte de), au château de Saint-Loup du Gast par Ambières (Mayenne).

Mamelet (René), avocat à la Cour impériale.

Mangenot (l'abbé), curé de Raon-aux-Bois (Vosges).

Mangeot ainé, fabricant de planes.

Mangoot jeune, fabricant de pianos.

Mangin (l'abbé), ancien directeur du pensionnat Drouot.

Manse (l'abbé), doyen du chapitre de la Cathédrale.

Marchal (l'abbé), chanoine honoraire, membre de l'Académie de Stanisles.

Marchal (l'abbé), curé de Leyr.

Marchal, avocat.

Marchal, docteur en médecine à Lorquin.

Marchal, inspecteur primaire à Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais).

Marchand (Justin), négociant.

Marchis (de), ancien professeur.

Mardigny (Paul de), ingénieur en chef des ponts et chaussées à Bar-le-Duc (Meuse).

Mardigny (de), ancien sous-inspecteur des forêts.

Marsal (l'abbé), curé de Vahl.

Martimprey de Bomésourt (le comte de), propriétaire à Romécourt.

Masson, avoué à la Cour impériale.

Mathieu (Léon), architecte.

Maud'heux père, avocat, maire d'Epinal, président de la Société d'Emulation.

Maxant (Eugène), secrétaire du parquet de la Cour impériale.

Meaume, avocat, professeur de législation et de jurisprudence à l'Ecole impériale forestière, membre de l'Académie de Stanislas.

Meaume (Georges), substitut à Montmédy.

Meixmoron-Dombasle (Charles de), directeur de la fabrique d'instruments aratoires.

Molin, architecte, professeur au lycée impérial.

Mengin-Lecreux (G.), général du génie en retraite, à Paris.

Mengin (Louis), avocat à la Cour impériale.

Metz-Woblat (Alexandre de), membre de l'Académie de Stanislas.

Michaut, licencié ès-lettres.

Michelant, employé à la Bibliothèque impériale, à Paris.

Millot, ancien directeur de l'Ecole normale primaire de la Meurthe.

Montangon (le comte de), propriétaire.

Morel, inspecteur des forêts à Nancy.

Morey, architecte de la ville de Nancy, membre de l'Académie de Stanislas.

Morville (le comte de), maire de Mailly, membre du Conseil d'arrondissement.

Mougemot (Léon), correspondant de la Société impériale des Antiquaires de France et de l'Académie de Mets.

Muel, juge de paix du canton de Nancy-est.

Munich fils, à Malzéville.

Muths (l'abbé), curé de Neuves-Maisons.

Majotte (François).

Moël (l'abbé), supérieur du collège de la Malgrauge.

Moël (l'abbé), curé de la paroisse Saint-Léon.

Moël, conseiller à la Cour impériale.

Olry, instituteur à Allain-aux-Bœufs.

Paillart, premier président honoraire de la Cour impériale, membre de l'Académie de Stanislas et du Conseil municipal.

Pardieu, gressier de la justice de paix de Thiaucourt-

Parisot (Louis), avocat.

Paulus (Charles), artiste peintre.

Pernot du Breuil, ancien adjoint au maire de Nancy.

Petit. receveur à Dan-sur-Meuse.

Petitot-Bellavene, avocat à Verdun.

Piat de Braux (Gabriel de), à Mets.

Pichon (Albert), au petit château de Lunéville.

Pierson, président de chambre honoraire à la Cour impériale, membre du Conseil municipal.

Pierson (Charles), avocat à la Cour impériale.

Pierson de Brabois, père, propriétaire à Villers-lès-Nancy.

Piller, propriétaire à Saint-Dié (Vosges).

Piroux, directeur de l'Institution des sourds-muets, membre de l'Académie de Stanislas.

Pitoy, capitaine commandant la compagnie des sapeurs-pompiers.

Poirel, juge de paix à Gondrecourt (Meuse).

Prost (Auguste), membre de l'Académie de Metz.

Provensal, propriétaire.

Puymaigre (le comte de), à luglange, près Thionville (Moselle).

Quintard (Léopold), étudiant.

Bavinel (Charles de), étudiant en droit, à Paris.

Reber, professeur d'histoire au collége de Blois (Loir-et-Cher).

Begnault, greffier en chef de la Cour impériale.

Magnier (l'abbé Jeseph).

Benauld (Jules), avocat à la Cour impériale.

Benauld (Félix), avoué au tribunal.

Reneuld du Motey, médecia en chef de l'asite de Saint-Dizier (Haute-Marne).

Beverchon, ingénieur en chef des mines, à Troyes (Aube).

Biocour (le comte René du Bois de), propriétaire à Vitry-la-Ville (Marne).

Biocour (le comte Edouard du Bois de), commandant d'artillerie en retraite, membre du Conseil général de la Meurthe.

Rollot (Charles), négociant.

Romer, avocat, adjoint au maire de Nancy.

Boqueseuil (le vicomte de), propriétaire.

Bosaye (l'abbé), curé du Val-d'Ajol (Vosges).

Bosières (l'abbé), chanoine honoraire, directeur des sacristies de la Cathédrale.

Roubalet-Backes, négociant.

Bouyn (Henri de), percepteur à Woiaville (Meuse).

Boxard de la Salle (Ludovic), propriétaire.

Boxard de la Salle (Henri), officier au 5º lanciers, à Colmar.

Bozières (Charles de), propriétaire.

Saint-Florent (Domergue de), propriétaire.

Saint-Mauris (le comte de), ancien introducteur des ambassadeurs, membre honoraire de l'Académie de Stanislas.

Saint-Vincent (le baron de), conseiller à la Cour impériale, membre de l'Académie de Stanislas.

Salmon, conseiller à la Cour impériale de Metz.

Salmon (Camille), propriétaire à Manhoué.

Santerre, capitaine au 5º dragons.

Sauvage (l'abbé), curé de Burey-la-Côte (Meuse).

Schmit, chef de bureau à la Bibliothèque impériale, à Paris-

Septenville (le baron de), cerrespendant de la Société des Antiquaires de France, à Poix (Somme).

Silvain (l'abbé), chanoine de la Cathédrale.

Simette (Théodore).

Simon (Victor), conseiller à la Cour impériale, président de la Société d'Histoire et d'Archéologie de la Moselle, à Mets.

Simonin père (le docteur), directeur honoraire de l'Ecole de médecine, membre de l'Académie de Stanislas.

Simonin (le docteur Edmond), directeur de l'Ecole de médecine, secrétaire perpétuel de l'Académie de Stanislas.

Simonin, conseiller à la Gear impériale.

Smyttere (de), médecin en chef de l'asile de Lille (Nord).

Sonnini, à Port-Louis (Morbihan).

Soulié (l'abbé), professeur au pensionnat Saint-Léopold.

Straten-Ponthoz (le comte de), de l'Académie de Metz.

Sucy d'Auteuil (de), ancien officier supérieur.

Thiéry (Jean-Baptiste), propriétaire.

Thiéry (Emile), conservateur du Musée de Nancy.

Thiéry, entrepreneur de serrurerie.

Thilloy, conseiller à la Cour impériale de Metz (Moselle).

Thiriet, professeur au petit séminaire de Pont-à-Mousson.

Thiry, propriétaire à Champigneules.

Thouvenel, ancien avoué.

Tourtel (Charles), notaire à Vic-sur-Seille.

Trambloy, géomètre-arpenteur à Brixey-aux-Chancines

Trancart, commandant du génie en retraite, adjoint au maire de Nancy.

Trouillet (l'abbé), curé de Saint-Epvre.

Troup, directeur du pensionnat du B. P. Fourier, à Lunéville.

Thrich, colonel en retraite, à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne).

Wagner, ancien professeur à l'Ecole forestière et au Lycée, gérant du journal l'Espérance.

Wanson (l'abbé), directeur de la Maison des Etudiants et du pensionnat Saint-Léopold.

Watry (B. de), ancien député de la Meurthe, à Paris.

Vautrin, architecte.

Ventz, serrurier à Lunéville.

Vergne, notaire.

Vincent (le baron René de), propriétaire à Lesse.

Vivenot, architecte.

Volfrom, négociant.

Weise (l'abbé), ancien principal du collège de Vic.

Wolche (Charles), avocat à la Cour impériale, premier adjoint au maire de Nancy.

Widranges (le comte de), propriétaire à Bar-le-Duc (Meuse).

Wiener (Lucien), négociant.

Zéler (l'abbé), curé d'Aouze (Vosges).

### Membres correspondants.

#### MM.

Barbier de Montault (Monsignor), chanoine de la basilique d'Anagni, à Jaulnay (Vienne).

Bonnin, inspecteur des monuments historiques pour le département de l'Eure, à Evreux.

Bouillé (le marquis René de), à Paris.

Chalembert (V. de), à Paris.

Conestabile (le comte Giancarlo), professeur à l'Université de Pérouse (Italie).

Corblet (l'abbé Jules), directeur de la Revue de l'Art chrétien, à Amiens (Somme).

Ouypert (de), statuaire, trésorier-adjoint de l'Académie d'Archéologie de Belgique, à Anvers.

Porgeais (Arthur), fondateur de la Société de Sphragistique, à Paris.

Galitzin (le prince Augustin), au château de Chenonceaux (Indre-et-Loire).

Juillec (le vicomte de), ancien officier supérieur, secrétaire de l'Académie de Toulouse (Haute-Garonne).

Lacroix (Monsignor), camérier secret de Sa Sainteté Pie IX, clerc national de France à Rome.

Lebeurier (l'abbé), chanoine honoraire, archiviste de l'Eure, à Evreux.

Mélano (le comte de), secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, Lettres et Arts de Londres.